

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



## ZAHAROFF FUND





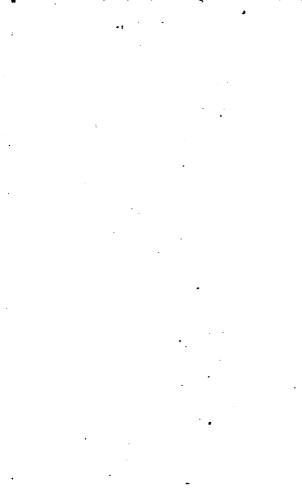

## ZAHAROFF FUND





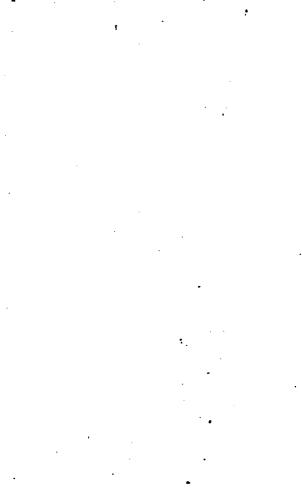

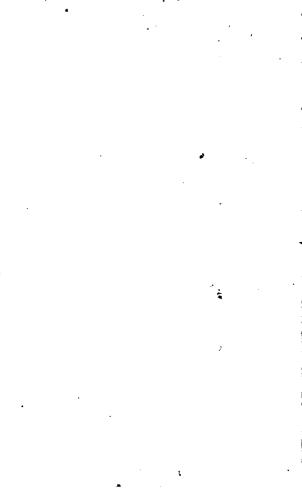

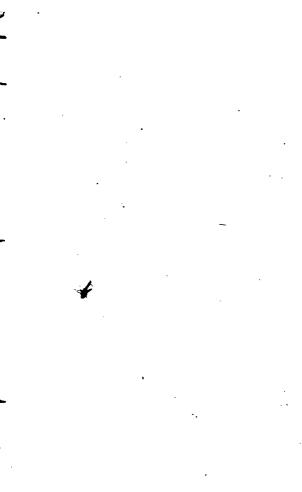



Tite Faublas, je n'eus que le tems de me précipiles après elle et de fégmer la porte sur nous.

## VIE

DU CHEVALIER

# DE FAUBLAS.

TOME VII.

Imprimerie stéréctupe de laurens aîné.

## VIE

DU CHEVALIER

# DE FAUBLAS,

PAR

LOUVET DE COUVRAY.

AVEC FIGURES.

TOME VII.

A PARIS,
CHEZ L. TENRE, LIBRAIRE,
BUE DU PAON-SAINT-ANDRÉ, N° 14

1820.

EDIT PURE



## FIN DES AMOURS

#### DU CHEVALIER

## DE FAUBLAS.

Pour se faire une idée juste des furieux tran. ports de la comtesse, il ne suffirait pas d'être aussi violente, aussi emportée qu'elle; il faudrait encore avoir brûlé d'un feu pareil à celui qui la dévorait. D'abord l'excès de l'étonnement suspendit l'excès de la rage; mais le calme effrayant fut court et l'explosion terrible. Je vis madame de Lignolle frissonner et pålir, tout son corps parut ensuite agité d'un mouvement convulsif, et soudain le cou se gonfla, les lèvres tremblèrent, l'œil s'enfamma, le visage se colora d'un violet pourpre : la pauvre enfant voulut crier et ne fit entendre que de sourds gémissemens, ses pieds frappèrent le carreau, son faible poignet se meurtrit sur les mcubles; elle s'arracha les cheveux, elle osa même, elle osa porter une main sacrilége sur sa charmanto figure, d'où le sang s'échappa bientôt par plusieurs égratignures. Quel malheur pour elle et pour moi! je n'ai pu prévenir ce cruel effet de son désespoir.... Épuisé que je suis, je trouve pourtant la force d'abandonner mon lit, j'essaie de me trainer jusqu'auprès d'elle, l'infortunée ne m'aperçoit seulement pas? elle s'est élancée vers la porte; et d'une voix étouffée: Qu'on me la ramène, dit-elle, que je me venge!... que je la déchire!... que je la tue!...—Éléonore! ma chère Éléonore! —Elle m'entend, se retourné, et me voit au milieu de l'appartement; hors d'elle-même elle accourt: Tu veux la suivre? eh! bien, va donc, va, perfide, et que je ne te revoie jamais!..... qui peut te retenir encore? elle t'attend, elle attend le prix de ses scélératesses. Va jouir avec elle de ma honte, de ton ingratitude et de son infamie. Va, cours; songe bien que, si je puis vous trouver ensemble, je vous immole tous deux!

Elle avait saisi mon bras qu'elle secouait de toutes ses forces; je tombai sur mes genoux et sur mes mains. Un cri lui échappa, ce n'était plus un cri de fureur! Déjà la colère avait fait place à la crainte. Éléonore, comment peux-tu penser qu'en cet état je songe à la suivre?.... Je voulais aller jusqu'à toi, mon amie, je voulais me justifier, tedemander pardon, essayer de te consoler... Eléonore, écoutez-moi, calmez-vous, je vous en supplie!..... surtout pour l'amour de moi, pour l'amour de toi-même, épargne tant de charmes, épargne cette peau fine et blanche, et ces petites mains si douces, et cette longue chevelure, et ce visage plein d'attraits! O toi que l'amour fit exprès si jolie, garde-toi d'altérer l'un de ses plus charmans ouvrages! respecte mille appas formés pour ses caresses et ses délicieux plaisirs!

Quand on a par malheur fâché sa maîtresse, il suit chercher à l'apaiser tout de suite, et quicon-

que se sent en cette occurrence incapable d'agir, deit au moins parler. Il doit, ne pouvant mieun faire, suppléer aux vives caresses par les éloges passionnés, et prêter au discours flatteur toute la chaleur qu'il eût mise dans l'action consolatrice. Voilà ce que l'amour ordinairement conseille et ce qu'il m'inspira. Que ce fût seulement cela qui calma la comtesse, je ne saurais l'affirmer positivement. Il me paraît aussi très-plausible que la crainte, après avoir chassé la colère, amena la compassion; et que ma sensible amie, touchée de ma situation plus que de mes paroles, oublia ses injures en voyant mes dangers. Quoi qu'il en soit, si je doutai de la cause, je ne pus douter de l'effet. Madame de Lignolle me releva, me soutint, me fit rentrer dans mon lit; puis, s'étant assise auprès, elle se pencha sur moi, et se cacha le visage dans mon sein, qu'elle arrosa de ses larmes.

Au bruit que fit madame de Fonrose en rentrant, la comtesse changea d'attitude. Eh, bon Dieu! comme la voilà faite! s'écria son amie; puis, en lui promenant un mouchoir sur la figure, elle ajouta: Madame, je vous l'ai dit cent fois, une jolie femme peut, dans son désespoir, pleuter, gémir, crier, gronder ses gens, tourmenter ses femmes, quereller son amant, et désespérer son mari; mais elle doit toujours, se respectant elle-même, ménager sa personne, et surtout son visage; cependant, je l'aurais gagé, que dans un premier mouvement, vous feriez quelque enfantif-lage! Je ne pouvais rester près de vous.—Cette madame de B\*\*\*... qu'est-elle devenue, demanda

madame de Lignolle?-Elle a noblement refusé mon carrosse.... dont elle n'avait pas besoin. Le commode vicomte s'était tout-à-fait établi ches yous; il avait dans votre office un laquais sans livrée, bien entendu, et deux chevaux dans votre écurie. - Quelle semme, s'écria la comtesse avec une extrême vivacité; que d'audace dans sa conduite! et dans ses discours, que d'impudence! Jo la trouve à Compiègne; elle me dit qu'elle est un parent du marquis de B\*\*\*....! Et vous aussi monsieur, vous me l'avez fait accroire! vous m'avez indignement trompée!... Qu'y venait-elle faire, à Compiègne? Répondez..... Vous ne dites mot... vous êtes un traitre! allez-vous-en, sortes d'ici, sortez tout à l'heure! J'ai la bonté de les croire! elle nous poursuit sur la route, elle nous joint à Montargis ; elle me trouve... en quel état, grands dieux!... J'en verserai toute ma vie des pleurs de honte et de rage... Ce qui me désespète surtout, c'est d'être obligée de reconnaître que, si je fusse arrivée quelques momens plus tard..., oui, quelques momens plus tard, c'était moi qui surprenais mon indigne rivale dans les bras d'un perfide... car il aime toutes celles qu'il rencontres ou la marquise, ou la comtesse, que lui importe, pourvu que ce soit une femme... Eh! combien vous faut-il de maîtresses?.... vous voulez donc que j'aie plusieurs amans?... N'essayez pas de vous justifier! vous êtes un homme sans délicatesse, sans probité, sans fot! Sortez tout à l'heure, que jamais, je ne vous revoie!

Madame de Lignolle reprenait par degrés sa

première fureur, et je tremblais que son man ue revint. La baronne, à qui je témoignai mes craintes, les dissipa. Ce prétendu braconnier, me dit-elle, c'est mon coureur, à qui j'ai fait changer d'habit. Il a bonnes jambes et bonne intention. Je l'ai prévenn que M. le comte le poursuivrait en personne, et que c'était à lui surtout qu'il fallait procurer le plaisir de la promenade! Je vous réponds qu'il lui donnera de l'exercice, et que nous avons du temps à nous.

Madame de Lignolle ne nous écontait pas, et poursoivait : Elle me surprend! elle a l'air de me plaindre et de me servir. Je lui adresse mille sots complimens, je lui prodigue des remercimens ridicules, monsieur me laisse dire. Il fait plus, il s'entend avec elle pour se moquer de moi.... Et vous, madame la baronne, pourquoi, des que vous l'avez reconnue, ne m'avez-vous pas avertie? --- Vous vous moquez, répondit-elle. Est-ce que je ne vous connais pas assez pour savoir qu'aucune considération ne vous eut retenue, que vous eussiez éclaté sur l'heure, qu'à la face même de votre mari.... - Sans doute! à la face de l'univers entier! J'aurais démasqué l'insolente, je l'aurais confondue, je l'aurais.... Tenez, madame, au lieu de vous amuser à disenter avec elle, vous deviez sonner les gens et la faire jeter par la fenêtre. --Ah! oui, j'avais ce petit moyen tout simple, fort doux, qui n'eut fuit ni bruit, ni scandale! Mais, dame, on ne s'avise jamais de tout! Je n'y ai pas songe. - L'imposteur! s'écria la comtesse en me regardant, c'est lui qui nous a jouées toutes deux:

1,0

e'est lui qui m'a dit en confidence que cette femme était votre amant.... S'il m'eût avoué qu'autrefois vous étiez homme, moi je l'aurais cru... et pourtant voilà comme il abuse de mon aveugle confiance!... Mais il ne me trahira plus. Qu'il sorte. qu'il s'en aille! je le déteste, je ne le veux plus voir! --- Comment voulez-vous qu'il s'en aille?... -- Quand je pense que cette odieuse marquise est restée là toute la nuit... avec moi... près de lui!... et encore une grande partie de la journée... (Elle fit un cri). Ah! mon Dieu! je les ai laissés tête-àtête!.... pendant une heure! pendant un siècle!... Monsieur, dites-moi ce que vous avez fait ensemble... Parles... Tandis que je dormais, que s'est-il passé? - Rien, mon amie; nous avons causé. -Oui, oui, causé! Ne croyez pas m'en imposer encore.... Dites la vérité, dites ce que vous avez sait ensemble, j'exige...? -- Comtesse, interrompit la baronne en riant, vous le soupçonnez d'un crime dont, sans l'offenser, on peut le juger depuis plus de vingt-quatre heures absolument incapable. ---Incapable, lui? jamais!... Monsieur! quand je suis rentrée, vous aviez, disait-elle, une palpitation; et sa main... Elle est bien hardie d'oser la mettre sur votre cœur, sa main! et vous, bien bon de le souffrir! C'est à moi qu'il est, votre cœur, il n'est à personne qu'à moi... Hélas! que dis-je? l'ingrat! le volage! il se donne à tout le monde... Je suis sûre que, pendant mon sommeil... Oui, j'en suis sûre; mais j'en attends l'aveu de votre propre bouche, je l'exige... J'aime mieux ne pouvoir plus douter de mon malheur, que de rester

dans la plus affreuse des incertitudes... Faublas, dis ce que vous avez fait ensemble. Tiens, si tu l'avoues, je te le pardonne.... Convenez-en, monsieur...., convenez-en, ou je vous donne votre congé.... Oui, c'est un parti pris, je vous renvoie, je vous chasse...

Pourquoi donc le chasser, dit M.de Lignolle en entrant? Il ne faut pas. Je suis même très-fâché d'être sorti; car vous avez renvoyé le vicomte....

— Le vicomte!... monsieur, je vous déclare, une fois pour toutes, qu'il ne faut jamais prononcer son nom devant moi. — Eh! mais, madame, qu'avez-vous donc? Votre visage!... — Mon visage est à moi, monsieur, j'en puis faire tout ce qui me plait; mêlez-vous de vos affaires. — A la bonne heure.... Je me repens d'avoir quitté cet apparament, on a profité de mon absence....

LA BAROSSE. Elle n'a pas été longue. Le braconnier s'est laissé prendre beaucoup plus tôt que de ne l'espérais.

LE CONTE (se jette dans un fauteuil). Oui, prendre! je le donne en vingt-quatre heures au plus habile. Ah! le chien d'homme! puisque ce n'est pas un oiseau, il faut que ce soit le diable. Figurez-vous un cerf qu'on vient de lancer! Madame, il couvait tout comme! il revenait de même sur ses voies! On le voyait à la portée du pistolet, et seste! à ceut pas de là. Vous l'auriez cru bien loin? point du tout, il semblait tout à coup tomber du ciel, presque sur nos épaules; car, il faut le dire, il avait l'air de narguer mes gens.

LA BARGEEZ, Et vous, monsieur.

Le come. Moi, c'est autre chose; j'étais toujours; le premier, sur ses traces. Aussi le drôle
s'apercevait bien à qui il avait affaire : dès que je
le serrais de trop près, il s'éloignait à toutes jambes : yous vous seriez amusée de la frageur qu'il
avait de moi! j'ai été dix fois sur le point de l'attraper! Mais, malgré cela, j'ai vu que je ne l'attraperais pas, je me suis ressouvenu du vicomte;
j'ai quitté la partie; à présent que je n'en, suis
plus, le pendard a beau jeu : je parie qu'il va
mettre tous mes domestiques sur les dents.

LA compasse (à Faublas). Pourquoi ne pas l'a-

FAUBLAS. Mais je vous jure qu'il n'en est rien. La compasse. Convenez-en, ou je vous renvoie!

LE CONTE (à Faublas). Et him! convenez-en, donnez à madame cette satisfac ion; qu'est-oe que sela vous coûte?

LA BARONNE (au comte en riant). Savez-vous de quoi vous voulez que mademoiselle convienne!

LE CONTE. Mais... que le vicomte est un trèsaimable jeune homme... apparemment?

LA BABORER. apparenment! que voiden vous dire?

Le courz. Comment, n'est-ee pas clair? Je weux dire qu'apparenment mademoiselle trouve le vicomte fort aimable. (A la contesse.) Et rédezion faité, il n'y a pas de quoi la renvoyet...

LA COMTESSE. (à son mari ). Pour Dieu! laissesmoi tranquille, ou je dirai quelque sottise....... (A Faublas.) Convenez-en.

Le comre (à Faublas). Oh! je vous en prie. convenez-en. Tenez, nous en couvenons tous, Dites-le de ma part au vicomte, et ne manquez pas d'ajouter que son départ m'a causé bien du regret; assurez-le qu'il nous fera toujours un sensible plaisir quand il voudza bien nous venir voir, soit à Paris, soit.....

LA COMTESSE. S'il ose jamais se montrer chez moi, je le ferai mettre à ma porte par les valets.

LE CONTE. Je ne vous conçois pas. Tout àl'heure vous épousiez sa querelle avec une chaleur!.... Soyez au moins d'accord avec vousmême..

LA COMTESSE. Mais vous-même, monsieur, vous qui parlez, il n'y a pas une heure que vous éties d'un avis contraire!

LE cours. Depuis une heure, tout est bien changé.

LA BAROBNE, Obl. oni.

LE COMTE (à la baronne). N'est-il pas vrai. madame! vous avez quelque expérience du monde, vous; et je parie que vous devines les raisons qui me font voir tout esci d'un autre ceil. (A mi-voix.) D'abord, je croyais que ce M. de Florville, quoique d'une asses bonne famille, n'avait dans le monde, comme la plupart des jeunes gens de son age, qu'une très-petite existence ; or, je ne novais pas à quoi cet attachement de mademoiselle de Brumont pouvait la conduire. Quant à moi, j'ai pour maxime qu'un homme comme il faut deis ètre plus qu'un autre en garde contre les nouvelles connaissances, afin de n' n former jamais que de 7.

profitables. Écoutez-bien ceci, madame : Tout homme qui ne peut, en aucun cas, nons être utile. tôt ou tard, nous devient doublement à charge, parce que, n'ayant jamais rien à donner, il finit toujours par demander quelque chose : dans la carrière de l'ambition surtout, quiconque ne sert pas à notre marche, l'embarrasse et par conséquent la retarde: voilà pourquoi je ne me souciais pas de me lier avec'le vicomte. Mais vous me dites qu'il est à Versailles en bonne posture, cela change toutes mes dispositions. Je n'entre point dans vos petits démêlés, je ne me mêle pas des querelles de femme, il ne m'appartient pas même d'examiner si les moyens que ce jeune homme emploie à son avancement, sont très-délicats;-l'essentiel est qu'ils soient très-puissans. (Assez haut). Or, il me semble que de ce côté-là M. de Florville n'a rien à désirer; il me semble que, favorisé de la nature comme il l'est, et placé de manière à faire valoir ses avantages, il doit aller vite et loin. Voilà done une connaissance très-précieuse pour mademoiselle de Brumont, qui doit songer à créer sa fortuna, et pour moi qui suis pressé d'augmenter la mienne.

LA COMTESSE (avec emportement). Monsieur! allez, vous et tous vos calculs, à tous les..... Je suis hors de moi!..... Monsieur, je vous repête que je ne veux jamais entendre parler de cette....

LA BARONNE (l'interrompit très-vite : Impertimente créature ! (Au somte). Voilà comme maintemant elle le traite.

LE COMTE (à la baronne). Vraiment! c'est votre

faute, et je me repens bien de m'être absenté.....
(A mi-voix). Pour revenir à mes projets, vous
savez qu'à Versailles il faut aller sans cesse sollieitant.

LA BARONNE. Oui, le pis aller, c'est de ne rica obtenir.

LE COMTE. Point du tout! c'est qu'à force d'importunités, on arrache toujours quelque chose... quand on a des amis, bien entendu.... Et ce qui le prouve, c'est cette pension que j'ai dernièrement enlevée. Mais madame de Lignolle a exigé que je la cédasse à ce M. de Saint-Prée. Oh! c'est un de mes chagrins, je l'avoue: la comtesse est un enfant qui ne connaît pas du tout le prix de l'argent. Elle imagine qu'avec cinquante mille reus de rente on n'a plus besoin des bienfaits du roi. Vous devriez, madame, vous qui avez sa consance, lui faire des représentations là-dessus...

LA COMPESSE (très-haut à Faublas). Tout ce que vous pourrez me dire est inutile. Je ne suis pas la dupe de tous vos mensonges....; mais je veux que vous conveniez de vos torts. Convenez-en, ou je vous chasse.

LE COMPE (assez haut). Tâchez de lui faire comprendre aussi que, loin de chasser mademoiselle de Brumont, elle doit redoubler d'honnètetés, d'attentions, d'égards, de tendresse pour elle, et surtout engager M. de Florville à venir le plus souvent possible....

LA COMTESSE (se lève furieuse). Monsieur, vous avez votre appartement, ayez la bonté de me laisser tranquille dans le mien. LA PAROENE ( au comte). Uni, nous sommes mai ici, on nous interrompt à chaque instant; allons ailleurs.

Le comte. A la bonne heure, je le venx bien ; parce qu'à vous, madame, on peut vous parica raison...; mais, attendez....

LI COMTESSE (à Faublas). Convenez-en.

LE COMTE (à la comtesse et à Faublas). Je veux, avant de m'en aller, vous donner à chacun un bon coaseil: Vous, mademoiselle, convenez-en; car, si cela n'est pas, cela doit être; et nous le croyons, et il faudra toujours que vous finissiez par-là. Vous, madame, qu'elle en convienne, ou qu'elle n'en convienne pas, ne renvoyez point votre damoiselle de compagnie; car je connais les affections de votre âme, une heure après vous en seriez désolée. Quant au vicomte, je ne vous ca parlerai plus, mais je m'en charge.

Nous restâmes sculs. Madame de Lignolle s'obstinait toujours à m'arracher l'aveu de ma prétendue faute; et moi, persuadé qu'un mensouge n'était ici rien moins que récessaire, je persistais à soutenir la vérité. Désolé pourtant de voir mes protestations perdues, je sis un dernier essort que le succès couronna. Mon amie, je te le répete et te le jure; rarement je songe à la marquise, depuis que je songe toujours à toi; depuis que tu m'appartiens, madame de B\*\*\* ne m'appartient plus. Aujourd'hui comme hier, j'étais son ami seulament, et ce sera demain comme aujourd'hui. Dismoi, par quelle erreur entraîné, je pourrais auprès ce toi m'occuper d'elle? Serait-il possible que je

regrettasse quelques avantages qu'elle a, quand je te vois-briller de mille qualités qui lui manquent? Ne doit-elle pas, malgré toutes ses connaissances acquises, t'envier ton esprit naturel? Ne parais-su pas plus jolie de tes attraits naissans, de tes graces naives, de ta piquante étourderie, qu'elle ne so montre belle de son éclatante jeunesse, de ses grandes manières et de son orgueilleuse dignité? A-t-elle surtout, mon Eléonore, a-t-elle une ame, autant que la tienne, compatissante et généreuse? Crois-tu que je puisse oublier la joie de tes vussaux à ton retour, la reconnaissance de tes fermiers, les éloges de ton curé vénérable? Je l'ai va ; mon cœur en a joui : tu es ici l'objet du culte général; tu es pour la foule de ces bonnes gens une bienfaisante providence, à laquelle il ne faut jamais rien demander, et qu'on doit remercier sans cesse. Et ton amant serait le seul que tes vertus trouveraient insensible! le seul dont tes hontés feraient un ingrat! Ne le crois pas; garde-toi de le croire! Tiens, mon adorable amie, tiens, je voudrais qu'il me fût permis d'aller avec Éléonore, loin de toute autre séduction, passer ma vie dans la chaumière relevée par le vieux Duval, par la comtesse de Lignolle. Va, cesse de te plaindre et de me soupçonner, cesse de redouter une tropfaible rivale; je l'estime, mais je te respecte; je lui conserve un reste d'amitié, mais je te garde le plus tendre amour. Il est vrai qu'autrefois près d'elle j'ai goûté quelques doux instans, mais depuis j'ai trouvé près de toi des jours délicieux; enfin madame de B\*\*\* maintenant m'offrirait peutêtre encore des plaisirs; mais toi, mon Éléonore, tu me donneras le bonheur.

Le bonheur!... Ainsi préoccupé d'un parallèle difficile entre deux rivales presque également séduisantes, mais à qui la nature avait très-diversement réparti ses dons précieux, j'oubliais une femme encore plus favorisée, qui, réunissant es elle seule toutes les vortus et tous les charmes, était infiniment supérieure à tout objet de comparaison. J'oubliais Sophie, et dans mon égarement, j'allais jusqu'à former des vœux contraires à notre réunion. Ah! je n'ose espérer que l aven d'une faute pareille puisse jamais, aux yeux d'autrui comme à mes propres yeux, la réparer suffisamment.

Au reste, plus je me rendais coupable envers ma femme, plus ma maitresse avait lieu d'être satisfaite. - Fort hien! dit la comtesse en se jetant à mon cou, voilà comme il fallait parler d'abord, tu m'aurais aussitôt persuadéé! Puisque tu m'aimes et que tu ne l'aimes pas, je suis contente; puisque tu ne m'as pas fait avec elle une infidelité, je te pardonne tout le reste. - Et moi, je ne vous pardonne point, vous n'avez pas ménagé mon bien, le meilleur de mon bien! Vous vous êtes arraché le visage. - Vas-tu pour cela ne pas m'aimer autant? tu aurais tort : je suis moins jolie, mais plus intéressante. — Je ne veux point de cet intérêt-là. Promettez qu'il ne vous arrivera jamais de vous porter à de pareils excès? - Mais toi, Faublas, promets de ne me plus donner aucun sujet de colère? - Ah! sur mon honneur! - Eh bien, ditelle en riant, vois comme je suis bonne, je m'engage à ne plus me fâcher.

Le comte en ce moment rentrait; il s'écria:
Dieu soit loué! elle en est convenue! — Elle en
est convenue! répéta la baronne avec étonnement.
— Point du tout! répondit la comtesse, qui frappa
ses petites mains l'une contre l'autre, et fit un saut
de joie. — Comment, reprit M. de Lignolle, et
vous êtes de si belle humeur? — Justement parce
qu'elle n'en est pas convenue, répliqua l'étourdie.
— Voilà, s'écria le profond observateur, une
chose qui me passe. J'en déduirai du moins la vérité de ce principe, que l'âme d'une femme est
inexplicable dans ses caprices. — Moi, dit madama
de Fonrose, je n'en déduirai rien; mais je m'en
vais tranquille et contente.

Le jour d'après, quand elle revint nous voir, M. de Lignolle n'était plus au château. Des lettres venues de Versailles, le matin même, l'avaient déterminé à nous quitter sur-le-champ; et, quoique nous n'eussions pas une aussi grande idée que lui des affaires importantes qui le rappelaient à la cour, nous n'avions fait aucun effort pour le retenir. Mais la baronne, au lieu de féliciter son amie, troubla sa joie; mon père avait chargé madame de Fonrose de me ramener à Nemours, où m'attendait avec lui ma chère Adélaide, déjà parfaitement remise de son indisposition et de ses satigues. Le premier mot de la comtesse fut que désormais nous ne nous quitterions plus; et, quand la batonne l'eut forcée de reconnaître que mon père avait des droits sur moi, madame de Lignolle, appelant M. Despeisses en témoignage, soutiut que ma faiblesse encore extrême ne permettait pas qu'on me transportât. Elle déclara d'ailleurs que, loin de consentir à me laisser aller tant qu'il y aurait du danger pour ma vie, elle avait résolu de veiller elle-même sur ma convalescence, et que nulle force humaine ne l'obligerait à se séparer de son amant avant qu'il fut entièrement rétabli. Madame de Fonrose, après avoir employé les prières, les représentations et les menaces, partit assez mécontente de n'avoir pu rien obtenir de plus.

Le lendemain ce fut mon père lui-même qui vint me chercher. Dès qu'on annonça M. de Brumont, la comtesse renvoya ses domestiques et courut à mon père : Voyez, lui dit-elle d'un ton joyeux et caressont, approchez, il n'est plus alité, le voilà dans un fautenil, le voilà!.... Nous vanons de faire plusieurs fois ensemble le tour de cet appartement..... il a bien dormi, ses forces reviennent, il est micux, beaucoup mieux! Vous devez sa conservation à ma vigilance, et son retsblissement à mes soins; je l'ai sauvé de son déserpoir, je l'ai sauvé de sa maladie; c'est par mei qu'il vit, c'est pour moi qu'il doit vivre.... uniquement pour moi1 .... ct pour vous, monsieur, j'y consens; mais pour vous scul. - Le baron m'adressa la parole : A quelle démarche exposesvous un père qui vous sime? Etsit-ce là ce que vous m'aviez promis? Était-ce ici que je devais retrouver mon fils?..... Madame de Lignolle l'interrompit vivement : Cruel! auriez-vous mieux

simé le trouver mort à Montargis? Quand je suis venue l'y rejoindre, il était seul, dans le délire, un pistolet à la main.... Monsieur, je vous le répète, je l'ai sauvé de son désespoir.... Hélas! et ce n'était pourtant pas la douleur de ma perte qui froublait sa raison et déchirait son cœur. -Mon père s'adressa toujours à moi : Puisqu hier madame de Fonrose n'a pu vous ramener, je viens moi-même aujourd'hui....-Il ne m'écoute seulement pas, s'écria-t-elle. Il ne daigne pas m'adresser un mot de remerciment! l'ingrat! pas même une politesse!... Monsieur, si vous refusez à mes services la reconnaissance qui leur est due, ayez du moins pour mon sexe les égards qu'il mérite; et songez que vous n'êtes point ici chez mademoiselle de Brumont. - Pour que je me crusse votre obligé, madame, il faudrait que, seulement instruit de vos actions, j'ignorasse vos motifs: yous avez tout fait pour ce jeune homme et rien pour moi. Quant à mademoiselle de Brumont, je ne la connais point; je viens chercher ici le chevalier de Faublas et l'époux de Sophie. - De Sophie? Non, monsieur, le mien! je suis sa femme, Oh! je suis sa femme (elle m'embrassa), et votre fille, ajouta-t-elle en saisissant une de ses mains qu'elle baisa : pardonnez-moi ce que je viens de vous dire; pardonnez-moi les étourderies que j'ai faites chez vous la dernière fois que j'y suis venue; excusez mon inexpérience et mes vivacités, souveacz-vous seulement que je vous aime.... et que je l'idolatre. Tenez, je brûlais du désir de vous revoir, de vous par er ...; je vais tout vous dire :

depuis quelques jours il s'est fait un grand changement.... un changement heureux... les nœuds qui l'attachent à moi sont maintenant indissolubles : avant neuf mois vous aurez un petit-fils..... Écoutez-moi, écoutez-moi donc... oui, ce sera un garçon, un joli garçon, aimable, généreux, sensible, gai, spirituel, intrépide, plein de grace et de beauté comme son père.... Écoutez-moi, n'essayez pas de retirer votre main.... Étes-vous donc faché que je porte dans mon sein le gage de son amour? ou pourriez-vous penser... Oh! c'est son enfant; c'est bien le sien, soyez-en sûr; ce n'est pas celui de M. de Lignolle. M. de Lignolle n'a jamais..... je proteste que personne ne m'avait épousée avant Faublas. Demandez-lui, si vous croycz que je mens. Personne avant lui ne m'avait épousée, et personne après lui ne m'épousera, je vous le jure! - Malheureuse enfant, dit enfin le baron, que sa surprise extrême avait long-temps réduit au silence, quel transport vous égare! et comment pouvez-vous me faire à moi de pareilles confidences? - C'est justement à vous que je dois les faire, à vous, qui ne voyez en moi que la maitresse de votre fils, à vous qui, ne conhaissant de madame de Lignolle que ses légèretés et ses faiblesses, prenez de son caractère l'idée la plus défavorable et la jugez à la rigueur. Il est vrai que je me suis laissée séduire; mais comment et par qui? Regardez-le d'abord; et dites-moi si je ne suis pas excusable! Il est vrai que sa victoire fut l'ouvrage d'un instant; mais voilà précisément ce qui justifie ma défaite. Ma défaite, si je l'avais caleulec, eût été moins prompte; et peut-être que je n'aurais pas du tout succombé, si j'avais su ce que c'était que de combattre.

Mais, dans ma profonde ignorance, je n'entendais rien à tout cela, rien, monsieur; je n'avais d'une jeune mariće que le nom. En doutez-vous? Demandez à Faublas, il vous le dira, il vous dira que ce fut lui qui m'enseigna... l'amour. Et concevez-vous comment une jeune personne, toute simple, toute innocente, ignorant de l'hymen jusqu'à ses droits, aurait pu connaître ses devoirs et les respecter? Moi, je pris un amaat, comme j'avais pris un époux, sans réflexion, sans curiosité; mais pourtant, je l'avoue, déterminée par le désir de venger, le plus tôt possible, un affront qu'on me disait impardonnable, je pris le chevalier, d'abord parce qu'au moment critique il se trouva là, et puis parce que je ne sais quel instinct naturel me le fit juger très-aimable. Ainsi, monsieur, vous le voyez, pour m'être égarée, je ne suis pas criminelle. Si dès le premier pas j'ai tombé, c'est la faute de ceux qui, me donnant une nouvelle carrière à parcourir, m'y ont abandonnée dans les ténèbres, au lieu de m'instruire et de m'éclairer.

Si jamais je suis malheureuse et déshonorée, se sera la faute du sort qui m'a sacrifiée, et celle du hasard qui m'a trop tard servie. Ah! que ne sest-il offert à moi quelques mois plus tôt, celu par qui mon existence devait commencer! que par qui mon existence devait commencer! que su rest-il venu, au premier jour de l'autre printemps, dans cette Franche-Comte, où pour la present

mière fois je m'ennuyais avec ma tante, où je me sentais agitée d'une inquiétude nouvelle, consumée d'une flamme inconnue, dévorée du besoin d'aimer, d'aimer Faublas, de n'aimer que lui. Alors que n'est-il venu! Je lui aurais aussitôt donné ma fortune et ma main, ma personne et mon cœur; et j'eusse été sa légitime épouse! et j'eusse été pour le reste de ma vie de toutes les femmes la plus heureuse en même temps, et la plus considérée...! Hélas! il ne vint pas, lui. Un autre se présenta; et quel autre! grands dieux! On me l'amène, on me dit : Monsieur veut se marier et te convient ; une fille ne peut rester fille , fais-toi femme. Moi, sans m'informer seulement de quoi il est question, je promets de le devenir; et voilà qu'un soir, au bout de deux mois, je le deviens; mais alors il se trouve que j'ai deux maris; il se trouve que celui qui en a le trere ne peut en remplir les fonctions, et que celui qui en remplit les fonctions ne peut en avoir le titre. Que faire en cette occasion difficile? Demander le divorce avec M. de Lignolle, ou brusquer la rupture avec mademoiselle de Brumont. Le premier de ces deux partis également extrèmes, en me couvrant d'un ridicule ineffaçable, eût troublé mon repos; le second m'eût coûté le bonheur, en me réduisant au veuvage pour toute ma vie : je ne fis donc pas très-mal de ne point laisser éclater mon ressentiment contre l'époux indigne, et de témoigner ma satisfaction à l'amant séducteur. Cependant, comment ne pas prendre chaque jour une plus haute lopinion de celui-ci ? comment au fond du cosur ne

pes mésestimer celui-là de plus en plus? Le moyen de chasser le dégoût et les mépris, quand c'est M. de Lignolle qui continuellement les appelle! le moyen de rappeler jamais la vertu, quand c'est Faublas qui sans cesse l'écarte! Ainsi, M. le baron, vous voyez que je suis pour toujours obligée à garder le mari que je déteste et l'amant que j'adore. Maintenant que je vous ai présenté le tableau fidèle de ma situation, vous ne conserverez contre moi nulle prévention injuste et fâcheuse. Si jamais au contraire il arrive que le public éclaire ma conduite et soit tenté de la condamner, vous ne m'abandonnerez point à la précipitation de ses jugemens. Ah! je vous en prie, defendez alors madame de Lignolle; montrez-la telle qu'elle est: dites bien à tout le monde que ses erreurs ne lui doivent pas être imputées; que sa famille seule en est responsable, et qu'il faut surtout en accuser la fatalité! — Madame, répondit mon père du ton de l'intérêt, je suis flatté de votre confiance, quoique vous me la donniez très-étourdiment ; je conois que votre extrême pétulance peut en certains cas vous servir d'excuse; et je ne vous dissimulerai même pas que vos aveux m'ont touché par leur imprudente franchise. Autrefois j'ai blâmé vos égaremens, je plains aujourd'hui votre passion; mais surement vous n'attendez pas que jamais je l'approuve, et ne vous abusez point. Quand j'aurais pour vous cet exces d'indulgence, le public, qui ne tient aux vicieux aucun compte de la protection des faibles, le public ne jugerait pas vos fautes avec moins de sévérité. Si donc vous

20

comptez son opinion pour quelque chose, si vous êtes jalouse de conserver l'amitié de vos proches, l'estime de vos amis, l'estime de vous-même, le respect des honnêtes gens, le repos d'une bonne conscience, arrêtez-vous sur le penchant de l'abime où vous marchez téménairement, entre deux guides toujours aveugles et souvent perfides, l'espérance et la sécurité. Arrêtez-vous, s'il en est temps encore! Quant à moi, comtesse, mon devoir est maintenant d'essayer la douceur pour vous rappeler les vôtres; et, si vous ne m'écoutez pas, d'employer l'autorité pour obliger mon fils à remplir les siens. Vous et lui, madame, vous avez, au pied des autels, juré d'aimer quelqu'un sans partage, et ce quelqu'un, ce n'est ni vous, ni lui. L'un et l'autre vous avez promis au même dieu de ne pas vous aimer. On doit un respect éternel aux sermens; les vôtres, pour avoir été déjà violés, ne sont point anéantis. Faublas ne vous appartient pas plus que vous n'appartenez à Faublas; et, comme l'amour dont vous brûlez pour lui ne peut faire que vous cessiez d'être la femme de M. de Lignolle, de même les fréquentes infidélités dont le chevalier s'est rendu coupable envers Sophie ne feront pas qu'il ne soit plus son époux. Madame de Faublas a sa foi, mademoiselle de Poutis a son amour... - Son amour? non, monsieur, non! car il m'adore, il me le disait encore tout à l'heure... Tenez, écoutez-moi : je veux bien convenir qu'il est l'époux d'une autre; mais aussi, d'un autre côté, convencz que je suis sa femme.... et la mère de son enfant.... Oui! voilà ce qui m'enchante!

voilà ce qui me donne sur lui des droits incontestables. C'est un avantage que j'ai sur madame de Faublas.... Madame de Faublas! que j'envie son sort, cependant! combien elle est mienx que moi partagée! pouvoir s'enorgueillir de l'avoir pour épous! porter son nom, son nom si cher! Ah! cette Sophie trop favorisée, qu'a-t-elle donc fait de si recommandable qui ait pu lui valoir le bonheur d'obtenir Faublas? et la pauvre Eléonore, hélas! qu'avait-elle fait de si répréhensible qui lui ait dû mériter le tourment d'épouser ce M. de Lignolle. - Croyez-moi . ne reprochez pas vos malheurs à la destinée; n'en accusez pas votre faiblesse, et préparez-en la fin par une résolution courageuse. Pour triompher d'une passion fatale, cessez d'en voir l'objet ... -- Cesser de le voir? plutôt monrir! - Cessez de le voir, vous le devez; vous devez essayer cet unique moyen d'échapper aux dernières infortunes qui vous menacent. -Plutôt mourir! -- Comtesse, je vais vous affliger... mais enfin, il faut vous le dire : la circonstance m'impose aussi des devoirs pénibles. Je dois, quand je vous aurai conseillé le douloureux sacrifice et que vous vous serez obstiné à ne le point faire, je dois ne rien négliger pour vous forcer de l'accomplir. — Grands dieux! — Tout à l'heure j'emmène le chevalier ... - Non, vous ne l'emmènerez pas! non, vous n'aurez pas cette cruauté! - Je l'emmene, il le faut. - Il ne le faut pas! qui vous y oblige? - La nécessité de l'arracher à des séductions trop puissantes. - Et vous auriez le courage de me réduire au désespoir? - J'aurai le courage

de vous rendre à vous-même. - Vous voulez priver une femme de son amant! - C'est vous qui voulez priver un père de son fils. - Moi! répoudit-elle avec une extrême volubilité, point du tout, ne vous en privez pas. Restez ici, qui vous a dit de vous en aller? Vous l'aurais-je dit? c'eût été sans réflexion. Restez avec nous, cela me fera le plus grand plaisir, et à lui aussi, car.... je vous aime beaucoup! mais il vous aime encore davantage; restez avec nous. Je vous donnerai un appartement fort commode, fort beau; tenez! celui de mon mari; et, quant à mademoiselle votre fille, j'ai encore une chambre pour elle... oui, envoyez chercher mademoiselle votre fille, il sera bien aise de voir sa sœur! qu'elle vienne! et madame de Fonrose aussi! to te la famille! que toute la famille vienne s'établir chez moi! j'ai de quoi loger toute la famille.... excepté Sophie.... Allons! vous ajouta-t-elle en m'adressant la parole, vous ne dites mot! joignez-vous donc à moi pour l'engages à rester avec nous. - Mais, que dit-elle donc, s'écria mon père? Permettez-vous que je parle à mon tour? - Il n'y a pas besoin de faire de longs discours, reprit-elle encore très-vivement; on repond simplement: oui. - Non... madame... Non! il faut absolument que le chevalier s'en aille. --Absolument? Cela est indispensable?-Indispensable!-En ce cas je m'en vais avec lui. Partons tous trois. - Elle perd tout-à-fait la tête! - Comment, monsieur, je perds la tête! pourquoi cela, s'il vous plait? Je voulais bien vous retenir chez moil pourquoi refuseriez - vous de me recevoir ches

vous? croiriez - vous me faire trop d'honneur? eroiriez-vous?... - C'en est fait de sa raison!... Faublas, préparez-vous à me suivre. - Ne vous en avisez point, me dit-elle; puis, revenant à mon. père : Monsieur, vous m'emmenerez, ou vous ne l'emmenerez pas! - Comtesse, à quelles extrémités voulez-vous me réduire? eh! quoi! faudra-t-ilque j'emploie la force?.....La force! il v us sied hien!... c'est moi qui l'emploirai, la force! sh! cette fois vous n'êtes pas chez vous! à montour j'appellerai mes gens!..... Madame, s'il était possible que mes résolutions ne fussent pasirrévocablement prises, ce que vous venez de mefuire entendre suffirait pour les déterminer. -Quoi donc! vous aurais-je offensé? c'eût été bien innocemment, je vous jure. Moi, ce qui me vient à l'esprit je le dis aussitot N'imputez qu'à ma vivacité ce qui pourrait vous avoir blessé dans mesdiscours : en vérité je n'y mets ni méchanceté, ni réflexion. Songez que c'est une femme alarmée qui vous parle, un enfant d'ailleurs.... et un enfant vous? la femme de votre fils! votre file!.... O vous! qu'avec tant de plaisir j'appellerai mon père, ne me retirez pas mon époux.... non, c'est Faublas que je veux dire; je suis corvenue qu'il n'était point mon époux..... n'emmenez pas Faublas, M. le baron! je vous en supplie! ..... Si vous saviez dans quelles angoisses j'ai passé près de son lit vingt-quatre mortelles heures! combien de fois j'ai tremblé pour ses jours!.... et, quand mes soins le rendent à la vie, quand je commence à renaitre avec lui, vous auriez la barbare ingrati-

tude de nous séparer !... hélas! moins malheureuse, s'il fût mort, il m'eût été permis du moins de le suivre... à la même heure.... dans le mêmo tombeau. M. le baron, ne l'emmenez pas! bientôt peut-être vous auriez à vous en repentir, et von regrets scraient inutiles. Je le sons et je vous le dis : Je pourrais dans mon désespoir.... vous ne savez pas tout ce que je pourrais. Ne l'emmenez pas, prenez pitie d'une mère; oui, dit-elle en se précipitant à ses genoux qu'elle embrassa, oui, c'est pour mon enfant surtout que je vous implore! -Que faites-vous? répondit-il d'une voix troublée, relevez-vous, madame! - Ah! mes peines vous ont touché, poursuivit-elle. Pourquoi vous en défendre? pourquoi vouloir me le cacher? Ne me repoussez pas, ne détournez pas le visage, dites un mot sculement...

Mon père, en esset très-ému, ne pouvait plus parler; mais il me sit un signe qui soudain arrèts les pleurs de la comtesse, et changea son attendrissement en sureur. Je vous vois! s'écria-t-elle en se relevant; vous paraissez me plaindre et vous me trabis ez, méchant, ingrat que vous êtes! Le baron, se saisant alors violence, balbutia ces mots: Mon sils, ne m'avez-vous pas entendu?—Non, lui répondit-elle avec impétuosité, et il ne vous entendra pas, parce qu'il n'est pas comme vous perside, impitoyable.—Chevalier, quittez cette chambre.—Garde-toi de le faire?—Faublas, c'est un ami qui te prie de sortir.—Faublas, c'est une amante qui te conjure de ne pas l'abandonner!—Le baron, qui me vit encore incertain, me

dit d'un ton très-ferme : Je vous l'ordonne. — La comtesse, qui ne me trouva pas l'air assez indocile, me cria : Je te le défends!

Hélas! à qui des deux me soumettre?...... O Eléonore, c'est avec désespoir que ton amant te désobéit; mais le moyen qu'un fils résiste aux ordres de son père?.... Madame de Lignolle, surprise et désolée de voir que je me levais pour me trainer vers la porte, voulut courir à moi, le baron l'arrêta; elle essaya de se jeter sur le cordon de sa sonnette, il la retint; elle espérait du moins pouvoir appéler, il lui mit une main sur la bouche: aussitôt le fauteuil que je venais de quitter la reçut évanouie.

Je voulais revenir mon père m'entraîna, mon père me donna le bras, nous descendimes. Je vis dans notre voiture une femme qui s'y tenait cachec; c'était madame de Fonrose; le baron lui dit: Il n'y a pas un moment à perdre, courez à votre amie qui se trouve mal: quant à nous, le temps presse, il est impossible que nous vous attendions. Restez à diner chez la comtesse, et ce soir vous la prierez de vous renvoyer dans sa berline.

La baronne aussi ot nous quitta, sur-le-champ nous partimes. Mon père resta long-temps plongé dans une rêverie profonde; puis je l'entendis pousser un soupir et murmurer ces mots: Pauvre enfant, je la plains! ensuite il ramena sur moi des regards attendris; et d'un ton assez ferme, quoique d'une voix encore altérée, il me dit: Mon fils, je vous défends de revoir madame de Lignolle

A Nemours, je retrouvai ma chère Adélaide. dont la douleur renouvela toute la mienne. O! ma Sophie, je vous avais perdue, et quoique madame de Lignolle me devint chaque jour plus chère, vous étiez encore celle que je préférais.

Madame de Fonrose nous rejoignit le soir : elle avait eu beaucoup de peine à tirer la comtesse de son évanouissement, plus de peine encore à lui persuader qu'il ne fallait pas venir ici nous faire une inutile scène. La baronne, en s'adressant à mon père, ajouta : Je la crois capable de se porter bientot à toutes sortes d'extrémités, si, ne prenant en considération ni ses malheurs, ni sa jeunesse, vous ne permettez pas que ce jeune homme aille rarement, mais du moins quelquesois, donner à cette enfant les seules consolations qui puissent lui rendre son état un peu supportable. Mon père, qu'alors j'observais avec attention, ne répondit à ce discours de la baronne par aucun signe d'approbation ou de mécontentement. Je passai, comme il y avait tont lieu de le craindre, une nuit fort agitée; le lendemain, nous rentrames à Paris, où déjà trois lettres m'attendaient. La première me venait de Justine; mon Éléquore avait écrit la seconde; et, quant à la troisième, vous ferez comme je fus obligé de faire : vous de-√inerez de qui elle était.

« Je sais que M. le chevalier va revenir con-« valescent; je le prie de passer chez moi, des « qu'il le pourra. Il voudra bien seulement m'an-« noncer le jour de sa visite, par un billet qu'il « m'adressera la veille. « Votre père est un méchant; souffrez-vous, a autant que moi, des peines qu'il nous cause? « Tiens, mon ami, si tu ne veux pas que je suc« combe à mon chagrin, hâte-toi de reprendre « assez de forces pour me venir voir. Que je te « voie seulement, je serai contente. Depuis deux a jeurs que le cruel nous a séparés, je meurs d'inà quiétude, d'impatience, d'amour et d'ennui.

## « Mousieur le Cheyalier,

\* Le pauvre jeune homme s'en va, mais il die v que ça lui fera plaisir, s'il vous fait ses adieux, « et qu'il a quelque chose d'important à vous « dire; mais que, par rancune, vous ne voudrez a peut-être pas le venir voir, et il en tremble de « peur; voilà pourquoi il me charge de vous le « demander. Suivant une contume de la loi de « nature, on supporte à un malade qui se meurt s toutes ses fantaisies; et sous votre respect, qui « vous êtes, à ce qu'il dit, muni d'un très-jeli . savoir-vivre envers tout le monde, vous auricz a dans le cœur une âme bien dure de refuser si « peu de chose à un ami qui n'est pas sans indiffé-« rence pour vous. C'est en conséquence de ce que « je vous attends pour vous présenter à mon " maitre, afin que vous lui fassiez passer son en-« vie de parler, et que vous le remontiez un peu sur le ton de rire, lui qui faisait toujours quelque « bonne farce, et qui a maintenant l'air triste comme le bonnet de nuit de feu ma grand'maman Robert qui est devant Dieu. Par maa nière d'acquit, vous ferez mieux de lui donner,

« tout en causant par-ci, par-là, sans que çà vous n dérange, quelques bonnes embrassades bien « serrécs, puisqu'il s'est mis dans la tête que cela n lui ferait du bien. Malgré ça, je dis qu'il faudra « avoir l'attention de prendre garde de ne pas e l'étouffer, parce qu'il est très-faible de tout son « corps. Enfin, pour terminer, le temps presse, a puisque les chirurgiens contestent que d'un « moment à l'autre'il peut passer dans mes bras n comme upe chandelle. Voilà la seule raison « pourquoi il lui serait de toute force impossible « d'attendre long-temps votre commodité; or, ce « qu'il en ferait ne serait pas du tout par impo-« litesse, ni par trop grapde impatience; mais \* c'est que; voyez-vous, quand celui d'en-haut " nous appelle, il faut, sans tant de façons, quit-« ter la compagnie, Voilà pourquoi, si vous le « voulez, je vous enverrai des demain sa voiture, « dont il ne se sert plus depuis qu'il n'a pas sorti e de son lit. Au moyen de quoi, je vous attende « d'un pied ferme, avec lequel je suis très-respec-« tueusement,

## « Monsieur le Chevalier,

w Votre très-humble et très-obcissant serviteur,

« ROBERT, son valet de chambre. »

J'appelai Jasmin: Tiens, va-t'en tout à l'heure chez madame de Montdésir...—Ah! ah! celle-là que vous faites toujours attendre; car elle vous fait toujours demander.— Tu la remercieras de son billet, tu lui diras qu'elle présente mes repects à la personne qui le lui a fait écrire, et qu'elle

fasse tenir à cette personne la lettre que voici.... Remarque qu'elle est signée Robert... ou plutôt.... je vais la mettre sous enveloppe..... tu me comprends? c'est à madame Montdésir qu'il faut remettre ceci. - Oui, monsieur. - De là tu iras chez madame la comtesse de Lignolle.... - Ah, cette jolie petite brune, si drôle, si alerte, qui l'autre jour, dans le boudoir, vous a donné ce bon sousset...... Il faut que cette femme-là vous aime bien, monsieur? - Oui, mais tu as trop de mémoire... Écoute : Tu n'entreras pas chez madame, tu demanderas son laquais La-Seur, tu Iui diras que j'adore sa maîtresse..... -Puisque vous me chargez de le lui dire, c'en qu'il le sait déjà. - Il le sait, tu as raison. - Bon? il est donc nécessaire que M. Lafleur et moi nons soyons bons amis. Monsieur, si je lui proposais ua verre de vin? - Propose-lui en deux.... à ma sante .... Jasmin, tu m'entends? - Oh! qui, monsieur, vous êtes le plus aimable et le plus généreux.... - Recommande à Lafleur de prévenir madame de Lignolle que je me rendrai chez elle, des que j'aurai pu concerter avec madame de Fonrose les moyens de reprendre mes habits de femme et . de sortir d'ici, sans que le baron me voie. - Très: boune, cette commission-là, je ne l'oublierai pas. - Enfin, tu iras chez M. le comte de Rosambert... -Tant mieux : c'est encore un garçon bien jovial, celui-là!.... Je m'ennuyais de ne le plus voir. -Jasmin, si tu voulais m'écouter!.... tu parleras à Robert, son valet de chambre; tu lui annonceras que, malgré ma faiblesse, j'irai voir son maites

des demain. J'accepte l'offre qu'il me fait de sa voiture. Robert n'a qu'à me l'envoyer à dix heures du matin. - Oui, monsieur. - Eh bien! tu pars? - Sans doute - Quoi, Jasmin! chez madame de Lignolle avec ma livrée? - Vous avez raison. L'habit bourgeois, nigaud que je suis! l'habit bourgeois! - Jasmin , tu diras partout que je n'ai pas repondu par écrit, parce que je me sentais trop fatigué. — Oui, monsieur. — Attends donc-Si M. de Belcour demande où tu es, je répondrai que je t'ai envoyé chez M. de Rosambert : nous ne lui parlerons pas des deux autres commissions. -Bans doute! des affaires de femmes, ça ne regarde que vous. Il ne faut pas que monsieur notre père entre là-dedans... Ah çà, mais il trouvera que j'ai été long-temps dehors! il me fera de mauvaises raisons! - Eh bien! mon cher, écoutez patiemment, et surtout ne répondez pas. — Vraiment, voilà ce qui me coûte. Je n'aime pas qu'on me gronde, quand je fais mon devoir. - Vous serez défendu par le témoignage de votre conscience, imbécile! et puis, ne veux-tu rien souffrir pour moi? --Pour vous, monsieur! je gagnerais une fluxion de poitrine, et j'endurerais cent mauvais propos; yous allez voir!

Mon généreux domestique me tint parole : il revint en nage, et, loin de se permettre seulement un murmure, quand le baron l'accusa de lenteur, il avoua noblement qu'il s'était amusé sur la route. O, mon bon Jasmin! que ne donneraient pas qu'inté de jeunes gens de famille pour avoir un serviteur comme yous!

M. de Belcour, ce soir-là, ne quitta ma chambre que lorsqu'il me vit endormi. Mes chagrins me réveillèrent à la pointe du jour. La marquise eut un soupir; mon Éléonore plusieurs regrets bien vifs; Sophie, mille souvenirs doux et cruels. Mais quelle fut mon inquiétude, lersque, voulant relire la lettre de son ravisseur, je ne la trouvai plus! Je me fis rapporter mes habits de femme, je fouillai dans toutes les poches; le précieux papier n'y était point. Ah! je l'ai sans doute laissé chez madame de Lignolle!.... et s'il est tombé dans ses mains! grands dieux!

Les gens de Rosambert me vinrent chercher de très-bonne heure. Ce fut Robert qui m'ouvrit la chambre à coucher de son maître. Vous pouvez lui parler un peu, me dit-il tristement, il n'est pas encore tout-à-fait mort; mais il ne le portera pas loin, le pauvre jeune homme! il avait tout à l'heure une fièvre de cheval. Oh! je vous prie, monsieur, ne le gênez dans aucune de seridées, dites tout comme il dira.... A qui parlez-vous ainsi tout bas, demanda le comte d'une voix presque éteinte? - Le valet de chambre répondit : C'est M. le chevalier de Faublas...'. Des qu'il eut entendu mon nom, Rosambert souleva sa tête avec effort, et ce ne fut pas sans peine qu'il balbutia ces mots: Je yous revois! j'aurai donc la consolation de pouvoir vous confier mes derniers sentimens! Venez, Faublas, approchez-yous.... Sans partialité, convenez-en : N'est-elle pas bien sauvage et bien romanesque, cette pointilleuse amasone, qui, pour une plaisanterie de société, met au tombeau l'un de ses plus constans adorateurs?

Ici Rosambert s'anima; sa prononciation d'abord faible, lente et gênée, devint tout à coup ferme, brève et distincte. Cette madame de B\*\*\*, continua-t-il, cette madame de B\*\*\*, qui connaît si bien le monde et ses usages, la galanterie et son code, les droits de notre sexe et les priviléges du sien, ne pouvait-elle point en conscience calculer que, grâces au succès de mon dernier attentat, nous demeurions, elle et moi, parfaitement quittes l'un envers l'autre ? Seulement punie comme elle avait offense, ne pouvait-elle point s'avouer tout bas que nous nous devions équitablement le mutuel oubli des petites noirceurs dont la première elle avait égayê le grand œuvre de notre rupture en une soirée consommée; et par lesquelles ensuite, autorisé de son exemple, je m'étais cru permis d'amener notre raccommodement fait et rompu dans la même nuit, dans la même instant? Comment donc se fait - il qu'oubliant la loi générale et ses propres principes, elle ait pris cette étrange résolution de venir comme une folle, au péril de sa vie si chère aux amours, attaquer la mienne, qui ne leur était pas tout-à-fait indifférente? Qui lui a suggéré ce dessein vraiment infernal? L'honneur? Ce n'est pas où j'ai frappé madame de B\*\*\* qu'elle se serait jamais avisée de placer le sien; elle possède trop à fond la science très-différente des mots et des choses. C'est donc le démon de l'amour-propre? Celui-là, je ne l'ignorais pas, ne rencontra jamais de semme humiliée qui ne fût prête à suivre aveu-

glément ses plus sots conseils. Cependant je n'aurais pas deviné qu'il eut assez d'empire pour déterminer une belle dame à tuer quiconque pourrait se glorifier d'avoir remporté sur elle quelque avantage, dont son petit orgueil se fût trouvé blessé. ... Mon ami, je n'ai, je vous proteste, par rapport à madame de B\*\*\*, qu'un regret, celui de lui avoir fait une trop douce injure. Néanmoins je ne prétends pas dire que ma conduite fût, en cette occasion, tout-à-fait exempte de reproche; mais je soutiens que vous seul aviez le droit de vous en plaindre. Faublas, que voulez-vous! je fus entrainé, je ne vis que le doux plaisir de rejoindre l'artificieuse personne comme elle m'avait échappé. par vingt détours plaisamment perfides. Les considérations qui m'auraient pu retenir, ne se présentèrent seulement pas à mon esprit entièrement préoccupé de ses bizarres projets de vengeances p et ce ne fut qu'après avoir repris ma maîtresse, que je me reconnus coupable de quelques torts envers mon ami. Quel châtiment terrible a cependant suivi la plus excusable des fautes! quel ennemi s'est chargé de la querelle de Faublas! es comme il l'a vengé! Hélas! Rosambert, pour vous avoir étourdiment donné quelques passagers chagrins, méritait-il de mourir à vingt-trois ans! et de mourir de la main d'une femme l

Ces dernières paroles furent prononcées d'une voix si faible, que j'eus besoin de toute mon attention pour les entendre. La pitié naturelle au eœur des jeunes gens vint émouvoir mon cœur]:
Rosambert, mon cher ami, je vous plains.— Ce

n'est pas assez, me répondit-il; il faut que vous me pardonniez ... - Oh! de toute mon âme! --Et que vous me rendiez votre amitié première.... - Avec bien du plaisir. - Et que vous veniez me voir tous les jours, jusqu'à celui qui doit terminer..... Quelle idée! La nature à notre age a tant de ressources! espérez..... - Vraiment! on espère toujours, interrompit-il; mais cela n'empêche pas qu'il ne faille un beau matin prendre congé de ses amis..... Faublas, répétez-moi que vous me pardonnez... Je vous le répète. -- Que vous m'aimez comme autrefois. --- Comme autrefois. - Donnez-m'en votre parole d'houneur. -Je vous la donne. Surtout, promettez-moi que, sans en rien dire à la marquise, vous me viendres voir exactement jusqu'à mon dernier jour. --- Rosambert, je vous le promots."- Foi de gentilhomme? - Foi de gentilhoume.

Eh bien, s'écria-t-il gaiement, vous me feres encore plus d'une visite. . . . . Allons, Robert, ouvre les volets, tire les rideaux, viens me mettre sur mon séant.... Chevalier, vous ne me complimentez pas! mon valet de chambre n'est-il pas un homme à talent? Que dites-vous de son style? savez-vous bien que sa lettre m'a coûté dix minutes de méditation profonde! Hier, les médecins m'ont annoncé qu'ils répondaient de moi: M. Robert tout de suite a pris la plume..... Eh bien! Faublas, pourquoi donc cet air sérieux et froid? Seriez-vous fâché d'être sûr que cette fois encore j'en reviendrai? Lorsqu'aujourd'hui vous ma pardonniez, était-ce à condition que je me

ferais enterrer demain? Trouveriez-vous qu'elle ne m'a pas assez puni, l'héroique femme qui m'a terrassé? Pour que vous fussiez bien vengé, fallaitil nécessairement qu'elle me tuât? Je ne l'ai pas tuée, moi, lorsque je tenais sa vie dans mes mains. Je l'ai seulement blessée, la délicate personne, doucement blessée, oh! bien doucement! j'étais sur qu'elle n'en mourrait pas.... mais je suis très-faché qu'elle se soit affligée de son petit maiheur, au point d'en perdre la tête. Parce que je l'avais une fois vaincue dans son art même, sallait-il que, désespérant à jamais des armes de son sexe, elle prit celles du mien pour m'attaquer? Il est vrai qu'elle vient de s'acquérir l'immortelle gloire d'avoir presque démis l'épaule de M. de Rosambert : il y a sans doute à cela beaucoup d'honneur pour elle, mais du profit? je n'en vois point. Tenez, Faublas, je vous le dis en confidence, et quelque jour peut-être la marquise ellemême daignera vous l'avouer, en changeant la nature de nos combats, madame de B\*\*\* s'est fait encore plus de mal qu'à moi. L'amour, quand il existe entre deux jeunes gens de différent sexe une vieille querelle, a grand soin de les rajeunir. Toujours il la renouvelle, pour ne la terminer jamais. Les deux charmans ennemis, devenus irréconciliables, ne cessent de se poursuivre, de se joindre et de se combattre. Or, tout le monde le sait, dans cette lutte que l'on croirait inégale, ce n'est pas le plus faible adversaire qui triomphe le moins souvent. Si, quelquefois lassée, la guerrière un instant chancelle, le trop heureux athlète

s'epuise au sein de la victoire; et ce n'est pas luf qui peut jamais dissimuler une défaite, ni la pallier de quelques excuses, ni se relever plus redoutable après une chute. Hélas! c'en est fait! je ne dois plus ainsi mesurer mes forces avec madame de B\*\*\*. L'insensée! elle a confié nos intérêts et sa vengeance au cruel dieu de la guerre. Vénus no nous appellera plus ensemble à ses doux exercices! c'est Mars qui va désormais nous ordonner les combats.... les ombats sérieux et sanglans! nous aurons donc à la place des amours, les furies pour témoins; et, pour champ de bataille, un grand chemin au lieu d'un boudoir. Et nos armes même, ces armes courtoises dont elle et moi faisions corps à corps un si loyal usage, elles seront échangées contre des pistolets meurtriers, qui de · loin vous.... - Des pistolets! Comment! vous retournerez à Compiègne ?.... - Si j'y retournerai! quelle demande !- Quoi! Rosambert, vous irez vous battre avec une femme!-- Avec une femme? vous plaisantez t c'est un grenadier que cette femme-là! d'ailleurs, j'ai promis.... j'ai promis, Faublas, n'importe à quel dieu. — Quoi! Rosambert, vous irez exposer vos jours, pour menacer!....-Votre avis, Faublas, est donc que je n'y suis point en conscience obligé? - Certainement! - Eh bien! rassurez-vous.

C'est le mien aussi. J'estime que nos plus scrupuleux casuistes ne me croiraient pas tenu de remplir un engagement ridicule et cruel, arraché par la force et surpris par la ruse; j'aime mieux laisser mon hérosque adversaire se glorisser de ma défaite, que d'aller me commettre avec une femme, pour l'envoyer dans l'autre monde et retourner chez l'étranger. Vous le savez, d'ailleurs, je n'aime pas le sang, je hais les duels, et je crois en vérité que, si j'étais encore obligé de me battre, la mort me semblerait préférable à l'ennui d'un second exil. Ah! mon ami, qu'ils se sont trainés lentement, les jours de notre séparation! Bon. dieu! l'assommant pays que celui d'où je viens! Cette Angleterre si prônée, qu'elle est triste! Allez-y, si vous aimez la philosophie discoureuse, la politique babillarde et les papiers menteurs. Allez, si vous voulez contempler dans l'arène du pugilat, des seigneurs avec leurs porteurs de chaises; des farces populaires dans le double sanctuaire (1) de la loi; et des cimetières au théâtre, et des héros à la potence. Courez à Londres, tachez d'y reconnaître nos manières et nos modes étrangement travesties, ou ridiculement outrées par de maladroits singes et de gauches poupées. Courez, Faublas, et puissiez-vous former leurs petits maîtres automates! Si, nouveau Pygmalion, vous y parvenez, qu'alors elles vous rassasierons promptement de plaisirs accordés sons obstacles, goûtés sans art, répétés sans variété! comme elles vous accableront ensuite de leur reconnaissance. sans borne, et de leur tendresse sans fin. Oui, je parie que, dès la seconde nuit, vous trouveres la satiété dans les bras d'une Anglaise. Eh! qu'y a-t-il de plus froid que la beauté, quand les Graces

<sup>. (1)</sup> La chambre des communes et des pairs,

ne lui donnent pas le mouvement et la vie? Qu'y at-il de plus insipide que l'amour même, lots-qu'un peu d'inconstance et de coquetterie ne l'égayent pas? Cette milady Barington, par exemple, c'est une Vénus, mais... tenez, je me sens aujourd'hur trop fatigné, demain je vous conteraí l'histoire de notre éternelle liaison, qui durerait encore si je n'en avais hâté la fin par une plaisanterie neuve et piquante.

Chevalier, poursuivit-il en me tendant la main, j'avais besoin de vous revoir.... et de revoir la France. Mon heureuse patrie, je le vois bien, est l'unique patrie des plaisirs. Nous n'avons pas le droit de juger nos pairs; mais chaque matin nous commençons à la toilette d'une jolie dame, le procès du roman de la veille et de la pièce du lendemain. Nous ne baranguons pas nos parlemens; mais nous allons le soir décider au spectacle, et trancher dans les cercles : nous ne lisons point de milliers de gazettes au mois; mais la chronique scandaleuse de chaque journée réjeuit nos soupers trop courts. Ce n'est pas, je l'avoue, par la noblesse de leur port et la dignité de leur maintien, que nos Françaises ordinairement se distinguent; elles ont ce qui se fait admirer moins et rechercher davantage : la taille , la figure , la vivacité des nymphes, l'abanden, le goût, la légèreté des Graces : elles ont en naissant l'art de plaire et de nous inspirer à tous le désir de les aimer toutes. Il est vrai qu'on peut leur reprocher d'ignorer en général ces grandes passions, qui, dans moins de huit jours à Londres, vous mettent une romanes-

que héroine au tombeau; mais ce sont elles qui savent comment on doit commencer une intrigue et la finir à temps. Ce sont elles qui savent provoquer par l'étourderie, éluder par la ruse, avancer pour combattre, reculer afin d'attirer, précipiter leur défaite quand il s'agit de l'assurer, la différer lorsqu'il faut en augmenter le prix, accorder avec grace, refuser avec volupté, tantôt donner et tantôt laisser prendre, continuellement exciter le désir, se garder de jamais l'éteindre, souvent retenir un amant par la coquetterie, le ramener quelquefois par l'inconstance, le perdre enfin avec résignation, sinon l'éconduire avec adresse, soit caprice ou désœuvrement le reprendre, et le reprendre sans humeur, ou sans scandale le quitter encore. Ah! j'avais besoin de revoir mon pays. Oui, chaque jour j'en suis plus convaincu, c'est dans mon pays seulement qu'il me sera donné de retrouver des maîtresses tour à tour volages et tendres, frivoles et raisonnables, emportées et sages, timides et hardies, réservées et faibles; des maîtresses qui, possédant le grand art de se reproduire à chaque instant sous une forme différente, vous font goûter mille fois, au sein de la constance, les plaisirs piquans de l'infidélité; des maîtresses dissimulées, trompeuses et même un peu perfides, usagées, spirituelles, adorables comme madame de B\*\*\*. Ce n'est qu'aux heureuses femmes de Versailles et de Paris, qu'il est permis de rencontrer des jeunes gens élégans sans prétention, beaux sans fatuité, complaisans sans bassesse, souvent indiscrets, mais par légèreté seulement; incon-

stans, mais par occasion; séducteurs, mais par instinct; d'ailleurs infatigables, avec une figure efféminée; avec un air modeste, entreprenans jusqu'à la témérité; des jeunes gens qui, n'ayant jamais trop présumé ni de leur vive ardeur, ni de l'opportunité des lieux, ni de la facilité des personnes, surprennent celle-ci par de grands sentimens, celle-là par la gaieté, cette autre par l'audace; la défiante et craintive Emilie dans son salon même où chacun peut entrer à toute heure; la coquette Arsinoe, non loin du lit conjugal où veille le jaloux; l'innocente Zulma, insqu'au fond de l'étroite alcove où sa vigilante maman vient de s'assoupir; des jeunes gens qui, favorisés de la sensibilité la plus expansive peuvent très-bien idolatrer deux ou trois femmes à la fois; des amans enfin! des amans accomplis, comme Faublas et comme.... j'allais, Dieu me pardonne! citer Rosambert; mais je m'arrête; ce serait, je le sens, profaner deux grands noms que de leur associer mon nom trop peu digne.

A ce galant tableau, je reconnus le pinceau de Rosambert, et je ne pus m'empêcher de sourire. Mon ami, ferai-je seul les frais de la conversation' poursuivit-il; allons, asseyez-vous et parlez done à votre tour. Dites-moi: la belle Sophie, qu'est-elle devenue? — Hélas! — Malheureux époux, je vous entends....et de sa rivale, qu'en faites-vous? — De sa rivale.... de sa rivale.... mais....— Bon! s'écria-t-il en riant, il va me demander laquelle! cela doit être. Il entre dans le monde avec tous les moyens de s'y distinguer; et sa première

aventure le met encore en évidence! il faut b'en que les femmes se l'afrachent! heureux mortel!... eh bien! voyons? Les rivales de Sophie, combien sont-elles? — Elles sont une, mon ami. — Une! quoi, la marquise vous retient toujours enchalnée? — La marquise?.... tenez, M. le comte, laissons la marquise; je n'aime point à vous entendre parler d'elle.

Le ton de ma réponse annonçait un mouvement a humeur qui fut bientôt calmé, car j'aimais encore Rosambert, et sa gaieté me séduisait toujours. Mais en vain me fit-il cent questions pour apprendre ce qui m'était arrivé depuis notre séparation, j'eus le courage de lui refuser toute espèce de confidence : la confiance n'était pas revenue. Voilà bien de la discrétion perdue, me dit-il enfin quand il me vit prêt à sortir : songez donc que, sans avoir seulement besoin de le demander, je saurai désormais tout ce que vous faites. Grâce à moi, grâce à la marquise, et surtout grâce à vos mérites; ajouta t-il en riant, car je ne prétends en rien porter atteinte à votre gloire; grâce à vos mérites, vous voilà maintenant un personnage trop considérable pour que le public ne s'informe pas curieusement de ce que vous devenez; mais, en attendant qu'il m'ait appris vos bonnes fortunes, chevalier, je crois devoir vous le répéter : Si vous aimes votre épouse, défiez-vous de madame de B\*\*\*. Votre épouse, je le gagerais, n'aura jamais de plus redoutable ennemie... Adieu, Faublas, à demain, car je compte sur votre parole, et la marquise, souvenez-vous-en bien, doit ignorer que votre amitié m'est rendue. Adieu.

Un billet de madame de Montdésir arriva ches moi comme je venais d'y rentrer. La marquise me faisait dire que le comte, dont les médecins avaient permis le transport, ne devait pas être aussi mal que me l'annonçait la prétendue lettre du prétendu valet de chambre. Madame de B\*\*\* me priait en conséquence de vouloir bien ne pas faire à M. de Rosambert la visite sollicitée. — Je... ne la ferai pas... Dites que je ne la ferai pas. Telle fut l'insidieuse réponse que remporta le tardif commissionnaire.

Cependant le souvenir de Sophie me poursuivait sans cesse, et mille regrets, des que j'étais seul, venaient m'assaillir : j'avouerai néanmoins que le doux espoir d'embrasser bientôt mon Éléonore, et peut-être aussi, car le moyen de cacher à mes confians lecteurs la moitié de mes sentimens! peut-être aussi le vif désir de royoir la marquise, adoucissaient un peu mon infortune et contribusient à me rendre des forces. Les fréquens messages de Lafeur et de Justine m'annonçaient asser que j'étais, des deux côtés, attendu avec une impatience presque égale; mais hélas! si jamais vons avez senti combien les passions contrariées deviennent plus ardentes, plaignez l'amour de madame de Lignolle et l'ami de madame de B\*\*\*. M. de Belcour, touché des maux gu'il m'était permis d'avouer, mais insensible à mes peines secrètes, déplorait avec moi la perte de Sophie, et fermast l'areille aux plaintes mal étoussées que m'arrachait l'absence d'Éléonore. Malgré mes sollicitations indirectes, malgré les représentations de la baronne, mon père, cette fois inexerable, s'obstinait à ne me laisser aucun moment de liberté. Il venait le matin s'établir dans mon appartement, et m'accompagnait le soir à la promenade. Ce fut ainsi que ma lente convalescence fut prolongée de buit mortels jours.

Le neuvième était le vendredi d'avant Paques : une superbe matinée promettait que le dernier jour de Longchamp serait magnifique. Madame de Foncose, qui vint diner avec nous, proposa la promenade au bois de Boulogne : Nous emmènerons le chevalier, dit-elle à mon père. Trop matheureux pour rechercher les plaisirs bruyans, j'allais m'en défendre : un regard de la baronne m'avertit qu'il fallait accepter; et M. de Belcour nous ayant un instant quittés, madame de Fourose me fit cette confidence, d'autant plus agréable qu'elle était moins prévue. Elle y va, parce qu'elle espère que vous y wiendrez. - La comtesse? - Eh! qui donc? Vous aimeriez peut-être mieux que ce fût la marquise? - Non, non. La comtesse! j'aurai le bonheur de la woir! - De la voir, c'est là tout ce que vous demandez? - Tout ce que je demande..... om.... puisqu'il m'est impossible de.... - De! interrompit-elle en me contrefaisant; et s'il n'était pas impossible de...? - Je serais dans les cieux? -Dans les cieux! répéta-t-elle encore en affectant le même ton que moi; eh bien! vous irei!.... dans les cieux!... Mais pour cela, convenons auqui jouisses des triomphes de Faublas, prépareslui vos plus grandes félicitations. Lui , qu'enivrait déjà le plaisir d'admirer la comtesse et d'être admiré d'elle, eut encore le bonheur d'entendre plusieurs personnes, en la regardant, s'écrier : Oh! la charmante petite femme! S'ils m'avaient donné quelque attention, ceux qui lui faisaient ce compliment si doux à mon oreille, ils auraient pu remarquer que je les remerciais par un sourire, par un sourire orgueilleux, qui semblait leur répondre : C'est mon Eléonore, cependant! elle est à moi, cette femme que vous trouvez charmante! et sans m'en apercevoir, je répétais : Charmante petite femme!.... charmante!... Il est hien pour elle, cet éloge! pour elle seule! ses habits, sa voiture, ses gens ne la partagent pas. ... Ses gens? elle n'a qu'un domestique, le confident de nos amours, le discret Lasseur. Sa voiture? c'est tout uniment le petit cabriolet qui me l'amena dans la forêt de Compiègne. Ses habits? ils ne sont jamais ni recherchés, ni riches, mais toujours frais et jolis. Elle est venue ici comme elle reste chez elle, parce surtout de ses attraits. Comme elle lui va bien, cette robe de linon, moins blanche que sa peau! que j'aime à lui voir, au lieu de diamans, ces fleurs, touchans symboles de son adolescence à peine commencée; ces violettes printanières et ce précoce bouton de rose qu'on dirait sans aucun art jetés dans sa chevelure. Ah! jusqu'au milieu des pompes du monde, que j'aime à reconnaître, dans les plus simples atours et dans le plus modeste équinage, la bienfaitrice de mille vassaux!

Mais, dans la longue et double file de voitures, où le hasard persécuteur lui avait-il fait prendre une place? le superbe wiski dont elle est précédée, quelle déesse porte-t-il? quelle nymphe occupe le brillant phacton qui vient immédiatement après la comtesse?

Je vais d'abord au magnifique char: une femme superbe y paraît dans tout le faste de sa parure, dans tout l'éclat de sa beauté. Sa première vue impose à tous le silence de l'admiration; les courtes exclamations de l'enthousiasme s'élèvent ensuite; puis succède un léger murmure, puis on entend chaeun se répéter: Oui, la voilà, c'est elle, c'est la marquise de B\*\*\*!

Qui lui disputait cependant les honneurs de Longchamp? La jolie femme du phaëton. Négligemment assise dans une conque lilas, plaquée d'argent, elle manie avec abandon des guides si riches, qu'on ne croit point que ses mains délicates puissent long-temps en soutenir le poids. Elle paraît, en se jouant, retenir quatre chevaux isabelle, à tous crins, superbement enharnachés, couverts de rubans et de fleurs; quatre fringans chevaux qui, relevant fièrement leurs têtes, et de leurs pieds frappant par terre, et couvrant leurs mors d'écume, semblent s'indigner qu'une femme et un enfant (1) aient la témérité de les conduire. Tout le monde voit bien que la nymphe a moins de contenance que de manières, et moins de fraî-

<sup>(1)</sup> Le jockey, monté sur l'un des deux premiers chevaux.

cheur que d'éclat; mais personne ne saurait dire qu'il y a plus d'indécence dans son maintien que de friponnerie sur sa figure; s'il y a plus de richesses que d'élégance dans le luxe effréné de son équipage et de ses habits. Cependant, ô madame de B\*\*\*, cette femme maintenant chargée de panaches, de diamans et de broderies, promenée sur un char triomphal, environnée de jeunes seigneurs et poursuivie des joyeux applaudissemens de la multitude; pouvez-vous deviner que c'est la petite fille qui fut pendant un an votre servante? M. de Valbrun s'est donc ruiné.

Je passai plusieurs fois devant le wiski de madame de B\*\*\*; elle eut l'air de ne me pas voir, j'eus la discrétion de ne la pas saluer; mais, curieuse apparemment de savoir si j'étais là pour elle, la marquise promena de toutes parts ses regards inquiets. En se retournant, elle reconnut dans son cabriolet modeste madame de Lignolle, qu'elle honora d'un grâcieux sourire, et sur son char de triomphe madame de Montdésir, qu'elle humilia d'un coup d'œil protecteur. Il y a tout lieu de penser que madame de B\*\*\*, si près de la comtesse, dont elle connaissait les jalouses vivacités, et non loin de Justine, qui pouvait se permettre quelques familiarités imprudentes, ne se crut pas en sûreté. Ce qui est du moins certain, c'est qu'à l'instant même elle sortit des rangs pour aller prendre la file un peu plus haut. Peut-être aussi fut-elle déterminée à cette espèce de fuite, parce qu'elle aperçut de loin son mari qui semblait piquer droit vers moi.

Mon premier mouvement fut de rebrousser chemin, pour éviter le malencontreux cavalier; mais par réflexion, craignant, sans doute assez mal a propos, qu'il ne me soupçonnât d'une lâcheté, je pris le parti de continuer ma route. Je crus même devoir ne plus aller qu'au petit pas, et regarder fièrement l'ennemi qui s'approchait. J'étais pourtant bien résolu, comme on le devine, à laisser passer M. de B\*\*\*, s'il ne m'abordait pas.

ll m'aborda. - Je suis, M. le chevalier, charmé du hasard..... - N'achevez pas, M. le marquis, je vous entends : mais que signifie ce mot hasard, je vous en prie? Il n'est pas, ce me semble, toutà-fait impossible de me rencontrer dans le monde, et quiconque d'ailleurs a quelque chose de pressant à me dire, est toujours sûr de me trouves chez moi. - Vraiment, je voulais y aller chez vous! - Qui a pu vous en empêcher? - Qui? ma femme. - Eh bien , monsieur , vous croyez donc que madame la marquise a mal fait? - Pas trop mal dans un sers. Elle avait ses raisons.... - Ses raisons? - Pour m'engager à ne pas vous saire ma visite; moi j'avais les miennes pour désirer du moins de vous joindre quelque part, M. le chevalier. - La rencontre est donc, comme vous disiez tout à l'heure, fort heureuse. - Oui, parce que je vais avoir avec vous une nouvelle explication ... - Ah! tout à l'heure, si vous le voulez, M. le marquis'-De tout mon cœur.-Sortons de la foule. - Sortons..... mais je vous demande bien pardon. - Et de quoi?

En m'en allant, je crus ne pouvoir pas me dispenser de saluer madame de Lignolle, et de tâcher de lui faire comprendre par mes signes que j'allais bientôt revenir.

Vous regardez sans cesse de ce côté, reprit M. de B\*\*\*; c'est apparemment cette jc'ie femme du phaëton qui vous occupe? je vous dérange. - Ah, laissez donc la plaisanterie, M. le marquis.-Je ne plaisante point!.... Arrêtons-nous ici.-- Ici ! nous serons mal. - Pourquoi? personne ne nous entendra - Mais tout le monde pourra nous voir! -Qu'importe? - Qu'importe! ... Ensin , comme il vous plaira, monsieur.... vous avez donc vos pistolets? - Mes pistolets? - Sans doute. Ni vous, ni moi, n'avons d'épées. - Eh! pourquoi dons faire, des pistolets et des épées, M. le chevalier? -- Comment! pourquoi faire! Est-ce qu'il n'est pas question de nous battre?--- Nous battre! au contraire, monsieur. C'est que je me repens de m'être déjà battu avec vous. - Bon! - Je me repens de vous avoir fait une mauvaise querelle. --Ah! - D'avoir causé votre exil. - Ah! ah! - Et par suite, votre emprisonnement. - M. le marquis!.... vous conviendrez que je ne pouvais pas deviner cela!---Voilà pourquoi je vous cherche depuis que vous êtes sorti de la Bastille. - En vérité, vous êtes trop bon.-Et comme je vous l'ai dit, j'aurais même été chez vous, si ma femme..... Madame la merquise a très-bien fait de vous le déconseiller; c'eût été pousser trop loin..... Je ne sais pas! un galant homme ne saurait trop vite et trop bien répares une offense.

Voilà mon avis, à moi. Tenez, vous en avez fait la fâcheuse expérinece : je suis vif, je m'emporte sur un mot, je me fache avant de m'expliquer: mais l'instant d'après je reviens et je conviens franchement de mes torts. Oh! tous mes amis vous le diront : je gagne à être connu, je suis dans le fond un bon diable. - Vous m'en voyez convaincu, -Bien! mais dites que vous me pardonnez.-Vous vous moquez! - Dites-le, je vous en prie. -Jamais! jamais je ne pourrai.... - Vous ne me pardonnerez jamais? - Ce n'est pas cela que..... - Écoutez-moi. Je vous ai avoué mes torts, je na dois pas non plus vous dissimuler mes services : c'est moi qui vous ai fait sortir de la Bastille.-Vous, M. le marquis? - Moi, je me suis mis aux genoux de ma femme, pour obtenir d'elle qu'elle sollicitat votre liberté. - Et vous avez pu l'y résoudre?--- Vraiment, ce n'a pas été sans peine! mais il faut lui rendre instice: ensuite elle a pris cette affaire à cœur autant que moi. Elle a pressé le nouveau ministre avec une ardeur dont vous n'avez pas d'idée! - On dit qu'elle est bien avec le nouveau ministre ?- Au mieux! ils s'enferment ensemble pendant des heures entières..... C'est une semme de mérite que ma semme..... je la connaissais bien quand je l'ai épousée; sa figure promettait bear coup, et la marquise a tenu tout ce que promettait sa figure..... A propos, si vous désirez quelque emploi, quelque pension, quelque lettre-de-cachet!.....—Sensiblement obligé.— Vous n'avez qu'à parler! madame de B\*\*\* aura ine conversation particulière avec ... Je vous

rends mille graces! - Pour en revenir à nous.... mais vous ne m'écoutez point? - Je regarde làbas cette vieille dame!... N'est-ce pas la marquise d'Armincour? - Je ne la connais pas. - Oui, c'est elle.... M. le marquis, ne tournons plus les yeux de ce côté-là .- J'entends! vous ne vous souciez pas d'être obligé d'aller faire votre cour à cette douairière ?- Pas infiniment. Pour en revenir à nous, je vous ai donc fait sortir de la Bastille : et puis, n'avais-je pas eu déjà ce que je méritais? ne m'aviez-vous pas donné ce fier coup d'épée?.... - Je ne me consolais pas d'y avoir été forcé, je vous assure. - Oh! c'était un maître coup d'épée, celui-là! Savez-vous bien que j'en ai pensé mourir? C'eût été pour moi, je vous en donne ma parole d'honneur, un éternel sujet de chagrin .- Vous ne m'en vouliez donc pas?-Pas du tout. - Comment, en ce cas-là, refuservous aujourd'hui de me pardonner? - Moi, je ne demande pas mieux .- M. le chevalier, j'en suis ravi d'aise!-Et vous M. le marquis, vous me pardonnez donc aussi?-Si je vous pardonne! mais, de l'aveu de ma femme elle-même, vous n'avez eu dans toute cette affaire que de trèslégers torts avec moi.... et avec elle.... mais très-légers.

Cette conversation, qui d'abord ne m'avait para que fâcheuse, m'amusait maintenant et piquait ma curiosité; mais je sentais que madame de Lignolle, déjà très-étonnée de mon départ, devait attendre mon retour avec une mortelle impatience, et pourrait, s'il tardait long-temps, faire une étourderie. M. le marquis, nous voilà d'accord; rentrons dans la foule. Nous causerons ici plus à notre aise. Nous serons tout aussi bien là-bas. Je le disais bien que la jolie fille sui tenait au cœur, s'écria M. de B\*\*\*.

En effet, ce fut auprès de la demoiselle du phaëton que je le reconduisis; mais ce fut la dame du cabriolet qui s'attira tous mes regards; et je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle parut enchantée de me revoir; cependant il m'était aisé de m'apercevoir que cet étranger dont elle me voyait suivi l'inquiétait. Madame de Montdésir aussi parut excessivement flattée du nouvel hommage que j'avais l'air de lui rendre, en revenant une seconde fois grossir le nombre de ses adorateurs; mais, aussitôt qu'elle eut reconnu son ancien maitre dans le cavalier qui m'accompagnait, elle étouffa quelques éclats de rire, pour lui lancer, comme à moi, des coups d'œil très-significatifs. Cependant le marquis, revenant à sa première idée . me disait :

Vous n'avez eu, par rapport à la marquise et par rapport à moi, que des torts très-légers, de ces torts que tout autre jeune homme...—N'est-il pas vrai, monsieur, qu'à ma place tout autre eût fait de même que moi?—Sans doute. Mais c'est M. de Rosambert qui dans tout cela s'est conduit on ne peut pas plus mal; aussi nous resterons brouillés jusqu'à la mort.M. Duportail a bien de son côté quelques petits reproches à se faire.—Vraiment! oui...—Vous en convenez donc?—Masurément.—Ce fatal jour que je vous rencon-

trai tous aux Tuileries, M. Duportail devait conserver plus de présence d'esprit, me tirer à part, m'avertir que l'honneur et le repos de toute une famille l'obligeaient à ce mensonge.... Pouvais-je deviner? moi!-Certainement, non. - Mademoiselle votre sœur aussi n'aurait pas mal fait d'essayer de me glisser un mot à l'oreille; mais la jeune personne avait peur, son père était là! Voyons! que voulez-vous dire? Non, noa, parlez .- Après vous .- Point du tout, M. le marquis, je vous ai interrompu .- Cela ne fait rien! dites. - Dites vous-même. - Je vous en prie! -Je vous le demande en grace. - Hé bien, vous, M. le chevalier, vous ne me deviez aucune confidence. D'abord', il ne convenait pas de m'accuser les petits écarts de mademoiselle votre sœur..... Ceci vous fait de la peine?.... Oh! ne me croyes pas capable de eauser! j'ai donné ma parole d'honneur..... et gardez-vous d'en voutoir à la marquise : je ne lui ai point surpris vos secrets d'abord! Ce n'est pas non plus pour le plaisir de parler, qu'elle me les a confiés. - Je le crois; je crois madame la marquise incapable d'une mala, dresse ou d'une indiscrétion. -- Incapable! c'est le mot.... Les étourderies de mademoiselle votre sœur, une dangereuse plaisanterie que vous avait conseillée M. de Rosambert, et le dernier mensonge de M. Duportail avaient à mes yeux étrangement compromis la marquise. J'accusais ma femme.... Oh! je lui en ai demandé cent fois pardon, et je me le reproche encore tous les jours...

J'accusais ma femme... la femme la plus sage! Si c'était seulement par principes, on pourrait s'en défier... mais chez elle, ajouta-t-il très-bas, la mgesse est solide; elle tient à un tempérament da glace, car, le croiriez-vous? c'est par pure complaisance que madame de B\*\*\* me donne de temps en temps une nuit, à moi qui suis son mari et qu'elle adore!.... je l'accusais cependant. Il a donc fallu que, pour se justifier, elle me contat vos petits chagrins de famille.....- que je savais à pea près.

Enfin , M. le marquis , repartit le chevalier , ce qui me fait grand plaisir, c'est de vous entendre convenir que je ne devais pas vous avouer les écarts de mademoiselle Duportail. - Ne dites donc plus Duportail! vous voyez que je suis au fait LDe mademoiselle de Faublas, puisque vous le voulez. - Bon!.... D'abord vous ne le deviez pas, et puis si vous aviez eu l'air de solliciter une explication, moi qui dans ma colère brûlais d'en venir aux mains, j'aurais peut-être été assez injuste pour vous soupçonner de manquer de courage. Or, un jeune homme ne saurait soutenir aves trop de fermeté sa première affaire; et dans celleci, je l'ai dit à la marquise, qui s'est vue forcée da le reconnaître : vous vous êtes en tout point montré comme le plus brave des hommes.... oui, vous êtes plein de cœur! et quiconque s'y connaît, le voit dans votre physionomie.... Oh! j'ai pous vous beaucoup d'estime, et ma femme aussi .... Tenez, je vous engagerais à nous venir voir; mais le public est si bête! quand une fois il lui a plu de

donner à telle femme tel amant, il n'en revient pas. Je trouve quantité de gens qui ne mettent que de la complaisance à ne me point contredire, quand je leur affirme que je ne snis pas... vous leur protesteriez vous-même, qu'ils ne vous croiraient pas davantage! cependant personne, excepté la marquise, ne le sait aussi bien que vous. Mais, remarquez un peu l'extrême différence : à présent que je suis tranquille sur votre aventure, vous et cent mille autres jeunes gens plus aima les, s'il y en a, pourraient à la file se donner à tous les diables, avant de me persuader qu'ils ont obtenu les faveurs de la marquise. Je vous ai déjà dit combien de raisons me font croire à la sagesse de madame de B\*\*\*; il y en a encore uue qui me paraît seule aussi forte que toutes les autres ensemble : je m'avise quelquesois de me regarder au miroir, et je ne trouve pas dans ma physionomie un trait, un seul trait qui annonce que je puisse être.... Que diable! M. de B\*\*\* ne voit pas du tout qu'il ait la figure d'un sot! et M. de B\*\*\* s'y connaît!... Ah! çà! mais, donnez-moi donc un peu d'attention. Depuis une heure, il ne m'écoute que d'une oreille! Il a toujours les yeux tournés sur la jolie fille!... Il me semble aussi que de temps en temps elle vous regarde? En vérité! elle vous lorgne!-Point du tout, M. le marquis, c'est vous qu'elle agace. - Oh! que non! vous êtes plus joli garçon que moi. Ce n'est pas qu'à votre age je n'aie été fort bien; mais dame! vous avez maintenant l'avantage de la première jeunesse.... pourtant, je crois que vous ne me trompez pas? je crois que i'ui ma part

des œillades que lance la princesse?.... Je vous avouerai franchement qu'elle commence à me tourmenter un peu. C'est pour moi du tout neuf, au moins; il faut que cela soit très-nouvellement sur le trottoir? Dites-moi son nom?--Son nom?.. je l'ignore. - Et sa demeure? - Je ne la sais pas. - Mais pourtant, vous la connaissez? - Ah! comme on connaît ces filles-là !.... de réminiscence!.... Oui, je crois me rappeler que j'allais assez fréquemment souper dans une maison tierce où, quelquefois la trouvant sous ma main, je lui faisais faire sa partie; tenez, à peu près dans le même temps que j'avais cette fantaisie pour une certaine Justine, vous savez? - Oui! oui! une des semmes de la marquise, cette petite dévergondée que vous veniez commodément caresser jusque dans mon hôtel. Oh! M. le libertin, j'ai été trop bon chez ce commissaire! - M. le marquis, vous direz tout ce qu'il vous plaira, je ne puis me persuader que cette beauté-là vous soit tout-à-fait inconnue. Faites-moi donc le plaisir de vous approcher davantage et de la regarder comme il faut.--Ma foi, vous avez raison; j'ai vu quelque part ce visage chiffonné. Tout à l'heure, nous parlions de Justine; cette petite fille en a un faux air. - Il me semble que la ressemblance est grande.—Grande? Non. — Moi, je le trouve. — Oh! mais, vous, s'éc,ia-t-fl avec feu, vous n'étes pas physionomiste!... Puisqu'il est question de ressemblance, savez-vous deux in lividus entre lesquels il y en a une frappante? Mademoiselle votre sœur et vous. Ah! parlez-moi de cela, par exemple! Le plus habile

en peut être dupe! Moi! moi qui suis le premier du royaume pour la science physionomique, je m'y suis mépris!.... plusieurs fois!.... plusieurs fois mépris! ,Il paraît que mademoiselle votre sœur aime beaucoup les plaisirs. Quand elle est fatiguée, pâle, exténuée, on s'aperçoit bien que ce n'est pas vous; mais, lorsqu'elle at dans ses jours de santé, le diable vous verrai l'un à côté de l'autre, qu'il ne saurait dire quelle est la fille et quel est le garçon! A propos, parlerez-vous à mademoiselle votre sœur de notre rencontre?-Si cela peut vous être agréable. .. - Oui, faitesmoi le plaisir de lui dire que, malgré les facheux quiproquos auxquels son premier déguisement a donné lieu, je l'aime toujours de tout mon eæur; et, quoique monsieur votre père soit un peu vif, assurez-le de toute mon estime. Dites même à M. Duportail que je ne lui en veux pas beaucoup. Pas.... - Monsieur le connaisseur! Voyez dans ce cabriolet qui précède le phaëton, voyez un peu cette jeune femme; voilà ce que c'est qu'une figure! voilà ce qu'on peut appeler une charmante petite personne! bien moins parée que l'autre et bien plus jolie! et ça n'a pas l'air d'une fille.... - Une femme comme il faut, parbleu! je connais cetto livrée? Au reste, ajouta-t-il en se rengorgeant, je suis bien aise de vous avertir que depuis longtemps aussi cette dame nous regarde; et beaucoup! et souvent!... tenez! ne dirait-on pas qu'elle veut nous parler?

Il est vrai que madame de Lignolle perdait patience, et tachait de me faire entendre par see

tienes que u fallait enfin, à quelque prix que ce fût, me débarrasser de cet importun cavalier, pour la venir joinere incessamment au lieu du rendezvous, où lassée d'attendre, elle allait courir. Plusieurs fois, emportée par son impétuosité naturelie, la comtesse se montra tout entière hors de sa voiture. Cependant madame de Montdésir, du haut de la sienne, put remarquer les impatiences d'une rivale; je ne crois pas qu'alors il lui fût possible de voir que c'était madame de Lignolle qui lui enlevait mon attention; mais sans doute clle le soupçonna. Ce fut pour s'en assurer qu'elle fit sur-le-champ donner à son jockey l'ordre un peu hardi de quitter son rang et d'essayer de couper le cabriolet. Il ne put le couper, mais, durant quelques secondes, il marcha tout auprès sur la même ligne, et puis le devança de quelques pas. Justine, qui reconnut alors madame de Lignolle, se permit de la saluer d'un air insolemment familier; elle osa même, en la regardant aves affectation, poussor d'impertinens éclats de rire. Je fus indigné! j'allais... je ne sais pas tout ce que j'allais faire! la comtesse ne me laissa pas le temps de la compromettre, en la vengeant. Trop vive pour endurer tranquillement un affront pareil, la comtesse aussitôt eria gare, poussa son cheval, d'an comp de fouet coupa le visage de madame Montdésir, et du même temps accrocha le léger phastem si bien et si ferme, qu'elle mit en pièces l'une de ses roues. Le char versa, l'idole fut culbutée ; je craignis un moment qu'elle ne se brisat la face contre terre. Heureusement que, dans sa

chute, Justine, par un mouvement machinal, jeta ses bras en avant, de sorte qu'aux dépens de plusieurs meurtrissures, ses mains sauvèrent quelques contusions à son visage déjà bien maltraité. Mais, par un accident qui devint comique, il arriva que les pieds de la nymphe resterent, je ne sais comment, retenus au haut de son char : or, dans cette posture, rien ne put empêcher les jupes de retomber sur les épaules en découvrant une autre partie; et le malin zéphir ayant à propos soulevé la fine toile qui seule restait alors sur la blanche peau, madame de Montdésir fit voir... Respectons les bizarreries de la langue : il serait grossier de nommer par son nom ce que madame. Montdésir sit voir. Je dirai du moins ce qu'il m'est permis de dire : c'est que toute l'assemblée, rouvant ce nouvel Antinous fort joli, applaudit à son apparition, par de grands claquemens de mains.

Quelques jeunes gens néanmoins coururent à la désolée personne; et moi-même, aussitôt calmé par le touchant spectacle de son infortune, je mis pied à terre pour l'aller secourir. Attendez, me dit M. de B\*\*\*, j'y vais avec vous, car je la plains, et je vous le répète, j'ai vu cette figure-là quelque part.—Oh! pour celui-là, M. le marquis, je ne le laisserai pas à un physionomiste! vous êtes aussi trop bon d'appeler cela une figure! Au reste, que vous vous obstiniez, ou non, à soutenir que c'en est une, je vous déclare qu'elle est un peu de ma connaissance; et, quant à vous, je doute que vous l'ayez jamais vue.

Lorsque je me trouvai près de Justine, on l'avait déjà remise sur ses pieds. Ah! s'écria-t-elle en que voyant, ah! M. de Faublas, comme elle vient de m'équiper! — Je l'intercompis, je lui dis bien bas: Ma chère enfant, tu n'as que ce que tu mérites; mais ne t'avise pas de nommer la comtesse, car, sur mon honneur, tu n'en serais pas quitte à si bon marché. — Ah! M. de Faublas, vous croyez qu'elle a bien fait, reprit Justine au désespoir.

Elle avait plusieurs fois prononcé mon nom, plusieurs voix le répétèrent : aussitôt il circula dans l'assemblée, et vola de bouche en bouche. La foule qui environnait madame de Montdésir me pressa tout à coup, de manière qu'à peine le marquis et moi nous eumes la liberté de remonter à cheval, et qu'il fallut aller au petit pas. Le nombre des curieux ne fit à chaque instant que s'accroitre. Jeunes gens et vieillards, hommes et semmes, piétons et cavaliers, tout accournt, tout vint se jeter au-devant de moi : les voitures même s'arrêtèrent. Aucun des héros de la patrie, d'Estaing, La Fayette et Suffren, et mille autres, au retour des plus glorieuses expéditions, ne virent autour d'eux, dans les promenades publiques, une assuence plus prodigieuse. Et pourtant ce n'est, ô de toutes les nations la plus légère! ce n'est qu'à mademoiselle Duportail que vous prodiguez tant d'honneurs.

Quel jeune homme assez maître de lui, quel jeune homme cependant eût repoussé le charme de triompher? Un moment j'en fus enivré; un moment je sentis quelque orgueil à la vue de tant

de jeunes gens qui, renommés dans l'art de plaire; et fameux par leurs amours, paraissaient pro lamer en moi leur vainqueur. Les femmes surtout, les femmes! Ce fut avec transport que je me vis l'objet de leur attention! Le vif désir d'en être plus digne, dut prêter à mon maintien plus de grâce, à ma figure plus d'expression. Et d'un regard plus doux, je dus répondre à leurs caressans regards, qui semblaient me promettre à jamais d'heureux engagemens! Et, d'une oreille plus avide, je dus recueillir leurs enchanteurs éloges, qui me décernaient sur tous le prix de la beauté!

Mais pardonne, ô mon Éléonore! pardonne une erreur : le vain prestige ne dura guère. Faublas pouvait-il s'arrêter à Longchamp? pouvait-il y rester long-temps, retenu par les illusions doublement trompeuses de l'amour-propre et de la eoquetterie, quand l'amour, l'impatient amour l'attendait à Paris, pour des triomphes non moins flatteurs et de plus solides jouissances?

M. le marquis, si nous tâchions de nous débarrasser de la foule? — J'y consens, me répondit-il; mais, dites-moi donc comme il se fait que vous soyez connu de tant de monde? — Vous savez ce que c'est que ce pays-ci. Tout ce qui n'est pas absolument ordinaire y fait du bruit, et vous donne, pendant vingt-quatre heures, une espèce de réputation: notre combat, mon exil, ma prison.....

— Il m'interrompit: Me suis-je trompé? n'est-ce pas mon nom? ..... — Oui, c'est votre nom qui vient de retentir à mes oreilles; et tenez: voilà que deux cents persounes le crient. — Deux mille!

répondit-il avec une grande joie; mais pour mot, cela ne m'étonne pas : je suis très-répandu.— Le bruit va toujours croissant. Bon dieu! quel tintam rre? — C'est que tous ces gens-là sont bien aises de nous voir ensemble! Oui, je vois sur leurs physionomies qu'ils sont bien aises. C'est une chose charmente pour eux d'être sûrs que nous voilà réconciliés. En effet, c'était bien dommage que les deux hommes de France le plus...—M. le marquis, je crois, comme vous le dites, qu'ils sont bien aises; mais dépêchons-nous d'échapper à leurs applaudissemens.

Ils étaient bien aises, car ils riaient de toutes lours forces; et c'était visiblement à M. de B\*\*\* que s'adressaient leurs applaudissemens maintenant dérisoires. Le marquis cependant paraissait plus joyeux de lours gaietés, que je n'avais été fier de leurs hommages. Ce fut bien malgré moi, mais au grand contentement de mon compagnon illustré, qu'il fallut suivre les flots de cette multitude, jusqu'à l'extrémité de la file. Là, je parvins, non sans beaucoup de peine, à m'ouvrir un passage dans les rangs un peu moins serrés de nos admirateurs. Là, je fis mes adieux à M. de B\*\*\*, qui, ne les voulant pas encore recevoir, suivit mon cheval de toute la vitesse du sien. D'autres cavaliers aussi se mirent à galoper sur ses traces; mais ce n'était point à lui qu'ils en voulaient, puisque, l'ayant passé bientôt, ils ne ralentirent pas la rapidité de leur course. Je conservai quelque temps l'espérance de leur échapper par la fuite; mais, comme après de longs et d'inutiles détours, je me

Vous l'avez défigurée. — J'aurais dû la tuer! — Peu s'en est fallu. Elle est tombée du haut en bas de sa voiture brisée... — Du haut en bas! s'écria la comtesse avec beaucoup d'inquiétude. Mon dieu! je l'ai peut-être dangereusement blessée? — Non. Mais....

Ici, pour calmer tout-à-fait madame de Lignolle, je me bêtai de lui raconter la déconvenue de Justine; et je vous laisse à penser combieu mon récit rapide, mais fidèle; amusa la comtesse, vive dans ses gaietés comme dans ses fureurs. Je craignais qu'à force de rire elle ne suffoquat. Je la serrai dans mes bras, croyant que l'heure du raccommodement était venue. Je me trompais : la cruelle Eléonore repoussa son amant. Vous ser s toujours, me dit-elle en reprenant sa colère, toujours le plus ingrat des hommes!..... Depuis un siècle, je péris d'amour et d'impatience! Cependant, c'est à moi qu'il laisse le dessein d'inventer quelques moyens de nous réunir! - Mon amie, c'est inutilement que j'en ai tenté plusieurs, -Enfin, je trouve un expédient favorable, je vole à ce Longchamp qui m'ennuie, j'y vole pour voir Faublas, uniquement pour le voir! il y vient ea effet; mais afin d'avoir l'occasion de faire en même temps sa cour à mes deux rivales! - Éléonore, je te jure que non!-Et pour comble de perfidie, le barbare! il arrange tout cela de manière que moi, dont la jalousie déchire le cœur, je me trouve justement placée entre mes deux mortelles ennemies! - Quoi! yous prétendez que c'est encore ma faute? -Oui, tâchez, menteur que vous êtes, tâchez de

me persuader que c'est le hasard qui a voulu que la voiture de madame de B\*\*\* précédât la mienne.

— Éléonore, je t'en donne ma parole d'honneur.

— Elle a bien fait de s'en aller, cette madame de B\*\*\*! vous avez bien fait de ne la pas suivre! je venais de l'entrevoir! un moment plus tard, je vous donnais à tous deux une leçon dont vous vous seriez souvenus! — Mon amie, si pourtant j'y étais venu pour elle, ne l'aurais-je pas suivie?

Elle réfléchit un instant, et puis aussitôt elle m'embrassa; mais tout d'un coup : Non, non, s'écria-t-elle, je ne suis pas encore convaincue! c'est donc parce qu'il vous a fallu nécessairement secourir madame Montdésir, que vous me faites attendre ici depuis pres d'une demi-heure?—
Non, mon amie; j'ai été long-temps retenu par
cet importun cavalier....—Qui vous parlait avec tant de feu et que vous paraissiez entendre avec tant de plaisir? — De plaisir? non. — Que vous disait-il donc de si beau, ce monsieur? - Il m'entretenait de ma sœur. — Il la connaît? — Oui : c'est un parent..... - Un parent? mais cette fois je vous crois.... parce que je l'ai bien examiné pour m'assurer si ce n'était pas encore quelque femme déguisée. Oh! vous ne m'attraperez plus! j'y prendrai garde, allez! - A propos, mon amie, dis-moi : N'as-tu pas vu ta tante à Longchamp? - Non, je ne voyais que toi; mais vous, monsieur, vous avez pu faire attention à tous ceux qui vous entouraient. — J'ai fait attention à la marquise, parce qu'il m'a semblé qu'elle me regardait. - Heureusement pour nous, dit la

comtesse, elle n'a pas ses yeux de quinze aus Eléonore, si pourtant elle m'ayait reconnu? Oh! que non, s'écria-t-elle.... Faublas, ce serait un grand malheur.... mais... mais il faut espérer que non.

Déjà la comtesse me parlait d'un ton plus doux; et je l'eus bientôt persuadée de toute mon innocence. Alors elle parut avec transport m'entendre lui répéter cent fois les protestations d'un fidèle attachement; mais je fus non moins affligé que surpris, quand je vis qu'elle en refusait les preuves. Non! non! disait-elle d'un ton absolu...... Tu pleures, mon ami. Pourquoi donc?—Parce que vous ne m'aimez plus comme autrefois!—Davantage! monsieur! Autrefois, jamais un refus......Oui, lorsque vous n'étiez par malade!... Tu pleures?.... voyez donc qu'il est enfant.

Et ma très-raisonnable maîtresse me fit mettre à ses genoux pour essuyer et baiser mes larmes.

Faublas, il ne faut pas pleurer, tu me fais de la peine.... Leoutez donc, mon ami. je me sonviens du jour que dans mes bras vous avez perdu connaissance; votre maladie vous a encore bien fatigué depuia; ta convalescence ne fait que commencer. Veux-tu mourir? dame! vois, je mourrais aussi.... là, vraiment, ne serait-ce pas dommage? tous deux si jeunes, et nous aimant si bien! Ah! je t'en prie, Faublas, ne mourons que le plus tard que nous pourrons, afin de nous adorer le plus long-temps possible. Vous riez, monsieur; est-ce que j'ai l'air risible? quaud je parle

raison! .... Eh bien! voilà que déjà vous recommencez! tout ce que se dis et rien, e'est donc samencez! tout ce que se dis et rien, e'est donc samencez! tout ce que se dis et rien, e'est donc samencez! tout ce que se se dis sez-moi. Ja me sacherai!... dame! écoutez donc! mettez-y de votre côté un peu de courage!.... Faublas, mon cher Faublas! ajouta-t-elle avec abandon, après m'avoir donné le baiser le plus tendre, ce n'est déjà pas pour moi une chose si facile que de vésister à mes désirs : s'il faut en même temps triompher des tiens, je ne réponds pas d'en avoir la force.

C'était avec raison qu'elle se défiait d'ellemême, mon adorable Éléonore, puisqu'après quelques momens d'un voluptueux combat, après quelques momens d'un plus voluptueux silence, elle me dit avec des sonpirs entrecoupés et d'une voix tremblante: Tu vois bien, mon ami, tu vois bien ce qui vient d'arriver; eh bien, en venant ici, j'avais juré que cela ne serait pas; et tout de suite elle jura que du moins cela ne serait plus. Or, comme je publie sa défaite, il faut avouer ses victoires: malgré mes efforts à chaque instant renouvelés, je ne pus une seconde fois obtenir de ma délicate maîtresse qu'elle oubliat ses chastes résolutions.

A a charmante amie, les heures fortunées s'écoulent bien vite! il faut déjà nous séparer. — Déjà! — Si j'arrivais trop tard, il me deviendrait impossible de faire à M de Belcour uue fable un per vraisemblable; mon esclavage. . . . . — Un momen , s'éciia-t-elle, les larmes aux yeux; un moment encore! Faublas, nous nous quittons pour trois jours !- Pour trois jours ! - Demain, je yais au Gâtinais ... - Au Gâtinais sans moi , pourquoi donc faire? - Hélas! sans toi. C'est ton père.... ton père me fera mourir de chagrin!.... Cette sête, qu'elle sera triste! et, quand il m'était permis de croire que mon amant l'embellirait de sa présence, je m'en faisais une idée charmante! -Eléonore, tes pleurs me font un plaisir trop douloureux. Sèche tes pleurs, attends.... que ma bouche!.... dis-moi, ma belle amie, dis, quelle est cette sête! - Être au milieu de mille gens indifférens, et ne pas rencontrer ce qu'on aime! se voir environnée de monde, quand on voudrait gémir dans un désert! - Dis-moi donc quelle est cette sête? - Tous les ans, au jour de Pâques.... tous les ans, depuis que j'existe.... la Rosière a recu de mes mains..... L'année dernière, j'ignorais encore ce que je faisais : je le sais maintenant! je le sais!... du moins je flattais ma faiblesse de cette espérance que mon amant serait là pour me consoler, pour me soutenir, si je venais à songer avec quelque frayeur, que moi, qui couronne la sagesse, je ne suis pas sage..... Hélas! je le dirai toujours : ce n'est point ma faute! je ne cesserai de le répéter : Pourquoi m'ont-ils donné ce M. de Lignolle?.... Ce que je dis là te fait de la peine? Faublas!..... Va, rassure-toi : je n'ai pas de remords! pas même de regrets!... Quelquefois seulement... depuis que ton père m'a fait de grands discours..... je me surprends refléchissant sur les dangers sans nombre... Va, rassure-toi : tant que tu m'aimeras, ne crains pas que je t'abandonne! et quand tu ne m'aimeras plus..... quand tu ne m'aimeras plus..... quand tu ne m'aimeras plus, je trouverai dans mon désespoir ma dernière ressource. Rassure-toi... tu pleures?... Tiens, mon ami; viens, viens m'embrasser : viens que nos larmes se confondent!..... Demain je pars; dimanche, la triste fête a lieu; le lundi, de très-bonne heure, tout le monde revient. Je ramène avec ma tante madame de Fonrose qui nous aime tant: madame de Fonrose, et moi, nous concertons quelque heureux stratagème qui puisse te rendre à ton El onore, dans la soirée même du lundi.

Quoiqu'il fût déjà tard, quoique la marquise m'attendit, quoique mon père dût s'impatienter de ma longue absence, je répétai cent fois mes adieux à madame de Lignolle avant de la pouvoir quitter.

Enfin pourtant nous trouvâmes assez de forces pour nous séparer, et je courus chez Justine, joindre madame de B\*\*\*.

La marquise avait les yeux rouges, la respiration difficile, la figure très-altérée: elle me vit pourtant avec quelque plaisir m'emparer de sa main, qui fut aussitôt vingt fois baissée. Etait-il tout-à-fait impossible, me dit-elle avec infiniment de douceur, que vous me fissiez un peu moins attendre? Puis, sans me donner le temps de lui répondre, affectant de la joie et me regardant avec complaisance: Le voilà tout-à-fait bien, poursuivit-elle. Croirait-on que ce jeune homme était, il y a douze jours, si dangereusement ma-

lade? Le croiraient-elles, ces femmes qui tout à l'heure à Longchamp s'émerveillaient de lui voir ce teint de lis et de rose, ne se lassaient pas d'admirer son éclat sa beauté, sa fraîcheur, sa..... Madame de B\*\*\* parut se faire violence pour n'en pas dire davantage. Son regard qui s'était animé redevint triste, incertain, pensif. D'une voix faible et trainante, elle reprit : Je ne me serais point avisée d'aller là, si j'avais pensé que vous y dussiez venir; mais, le moyen de deviner? le moyen d'imaginer que vous étiez en état de paraitre en public, quand depuis huit jours la petite Montdésir attendait vainement l'annonce de votre visite particulière?... - Ah! ne m'accusez point! je n'ai pu me rendre à votre invitation. Mon père m'a suivi partout, aujourd'hui même, il était à Longchamp avec moi... - Ne m'y avez-vous pas vue, à Longchamp, me demanda-t-elle avec une espèce d'inquiétude? - Oui, je ne vous ai point saluée, de peur.... - Elle m'interrompit avec un cri de joie : J'osais m'en flatter qu'il m'avait bien reconnue, et que c'était seulement par discrétion..... Recevez mes remercimens : je vous reconnais à ce trait-là; à ce procédé généreusement délicat, je reconnais... l'ami de mon choix.-Ma chère maman, pourquoi donc n'avez-vous fait que paraitre à cette promenade magnifique dont vous étiez le principal ornement ? - Le principal?... Non... non, je ne le crois pas..... Au reste, je ne suis partie qu'à l'instant où j'ai vu la foule se porter autour de vous. -- C'est-à-dire, que vous avez pu voir aussi l'accident de Justiae?

Un sourire vint esseurer les levres de la m rquise.
Oui, je l'ai pu voir aussi, son accident, ditelle. Et, d'un ton très-sérieux, elle ajouta: Mais cet accident l'a-t-il assez punie? Je suis bien aise que vous me disiez devant elle ce que vous en pensez; c'est pour cela que, si vous ne vous ennuyez pas trop ici, nous l'attendrons.

Nous ne l'attendîmes pas long-temps, car à l'instant même on lui ouvrait son antichambre. Un galant cavalier lui parlait très-haut: Ces jeunes gens m'ent accueilli, fêté, caressé! mol, je ne sais pas résister à des manières obligeantes, aux prévenances des gens qui m'aiment! Cependant, l'autre gagnait sur moi beaucoup d'avance. Quand j'ai vu cela, je suis revenu à Longchamp, tout exprès pour toi, mon. enfant: ta physionomie m'avait frappé. — Est-ce que je me trompe? me dit madame de B\*\*\*. Est-ce que ce n'est point?...

Vous ne vous trompez pas! A sa voix, com ne à ses discours, je crois aussi le reconnaître. — Oh! c'est lui! c'est lui! sauvons-nous! Il n'y avait pas nn moment à perdre; nous courûmes à la porte qui communiquait chez le bijoutier. Bon dieu! s'écria la marquise; qu'ai je fait de la clef? Une armoire très-haute, mais très-étroite, et fort heureusement assez profonde, pratiquée dans une encoignure, à côté de la cheminée, nous offrit un dernier asile. Madame de B\*\*\* s'y jeta la première. Vite, Faublas! je n'eus que le temps de m'y précipiter après elle et de fermer la porte sur nous.

Ils entrerent dans l'appartement que nous ve-

nions de leur abandonner. Oui, continua-t-il, ta physionomie m'avait frappé. Je mourais d'envie de te parler. — Vous m'avez donc bien reconnue? — Tout de suite; mais peux-tu me faire une question pareille, à moi qui sais toutes les figures par cœur? — Ah! c'est que ce superbe attelage, cette brillante voiture, la grande parure où j'étais, tout cela pouvait bien me rendre méconnaissable. — Aux yeux de tout autre, oui : mais aux miens! tu as donc oublié comme je suis physionomiste?.. A propos de tou équipage, quel est, je t'en prie, le magnitique mortel qui se ruine pour toi? le chevalier de Faublas, peut-être? — Eh bien! oui! un plaisant freluquet!

Entendez-vous l'impertinente? — Taisez-vous, me répondit la marquise. — Pourtant, reprit M. de B\*\*\*, il me semble que tantôt tu le lorgnais à Longchamp? — Lui! ce morveux! c'était vous que je regardais. — Je te plais donc? A qui ne plaisez-vous pas? — Il est vrai que j'ai la physionomie du monde la plus heureuse, je ne rencontre que des gens qui m'aiment! encore aujourd'hui, tu as pu voir à Longchamp la joie que ma présence leur donnait à tous! Oui, tout le monde paraissait content. — Personne ne l'était plus que moi, je vous assure. — Cependant, ma pauvre petite, 'U venait de t'arriver une aventure assez désagréable. Quelle est cette femme qui t'a si maltraitée? — Une petite catin!

Mais voyez donc cette!....—Taisez-vous, me dit encore madame de B\*\*\*.—Son mari continua: Elle avait un domestique à livrée!—Bon! une livrée d'emprunt. Ton joli phaëton est bien endommagé. J'en suis d'autant plus fâchée, que c'est le présent d'une dame de mes amies.....

A cet endioit de l'intéressant dialogue, la marquise ne put s'empêcher de se récrier tout bas : Une dame de ses amies! l'insolente! — Ma belle maman, est-ce que c'est vous?...— Oui. — Eh bien, permettez qu'à mon tour je vous dise : Paix donc!

Cependant, pour avoir causé, nous perdimes quelques-unes des paroles de Justine.... Venir tout exprès d'Angleterre, poursuivit-elle. - Une dame de tes amies? s'écria le marquis, diantre! il faut que tu aies de grandes complaisances pour cette dame-là? - Je vous en réponds. - Mais, mon ange, entendons-nous? je ne me soucierais pas d'une maitresse qui aimerait les semmes. --Quoi! vous imaginez?... Ce n'est pas cela! ce n'est pas cela! Tenez, je vais vous dire : C'est une dame... comme il faut.... du haut parage.... elle est gênée chez elle ... - J'entends! j'entends! c'est encore un bénêt de mari qu'on attrape !..... — Ou qu'on attrapera, M. le marquis. - Mon dieu! que ces maris sont bons!... de sorte que tu lui prêtes cette chambre à coucher pour?....-Non, oh, non; il ne se passe entre eux rien de malhonnête, j'en suis sure. - L'intrigue ne fait donc que commencer? - Au contraire, elle est ancienne.... C'est une histoire que cela, M. le marquis! -- Conte! conte! le récit des torts que ces imhéciles maris se laissent faire m'amuse toujours infiniment. Conte. - La dame a eu le jeune homme autrefois; mais il l'a quittée pour une autre : elle ne se soucie point de le partager et veut le ravoir.

Ici la marquise murmura : l'effrontée menteuse!

O ma belle maman! taisez-vous donc; et je risquai de lui donner à petit bruit un baiser, qu'elle ne put s'empêcher de recevoir. Cependant nous avions encore perdu quelques mots.

-- Justement! disait madame de Montdésir elle ne lui permet rien encore; mais le momene approche où elle lui permettra tout. - Tu es donc entièrement lans la confidence? - Non : c'est une femme trop mésiante et trop adroite! elle ne me dit presque rien; meis je vois bien par sa conduite.... De quoi riez-vous ? - De la mine que ces amoureux-là doivent faire, quand ils sont ensemble. Moi, qui suis physionomiste, je donnerais.... cent louis! pour étudier alors le jeu de leurs figures..... Parbleu, tu devrais quelque jour me procurer ce plaisir-là. - A vous? - A moi. -Impossible? monsicur le marquis. - Pourquoi, je me cacherais quelque part. — Impossible, vous dis-je. - Tiens: quand je devrais me tapir sous ton lit. - Sous mon lit? vous ne pourriez apercevoir que leurs jambes. - Tu as raison. Eh bien, dans une armoire. Tu as des armoires ici ?- Vous le voyez que j'en ai.

Le conversation prenait un tour vraiment effrayant; il s'en fallait bien que je susse à mon aise, et je sentais la marquise trembler.

Attends! s'écria le marquis.....

Il alla très-heureusement à celle qui était de l'autre côté de la cheminée; et quand il en eus

ouvert la porte : Voilà précisément ce qu'il me faut, dit-il! Un homme un peu puissant n'y tiendrait point; moi, je n'y serai pas trop mal; et vois-tu, par le petit trou de la serrure je contemplerais les acteurs tout à mon aise. Allons, Justine, laisse-toi fléchir, je payerai bien ta comp'aisance, et je garderaj bien le secret. - D'honneur, si la chose n'était pas entièrement impraticable, je le voudrais par la rareté du fait. - La dame est-elle jolie? - Bon! comme ça; pas trop mal; mais elle se croit.... superbe! -- C'est l'usage. Et le galant? - Oh! charmant, lui! charmant! - Micux que le chevalier de Faublas? -Mieux? non, mais tout aussi bien, en vérité!-Sais-tu que je suis jaloux du chevalier! - Comment, jaloux? vous croyez encore madame la marquise?...—Non, non. Mais toi, mon enfant.... - Moi! ah! vous avez tort .- Autrefois cependant?.... - Autrefois je n'evais pas de goûts solides. Pourtant, je me suis toujours senti de l'inclination pour vous, monsieur le marquis. -Ah! ie le crois bien. Je te dis : ma figure produit cet effet-là sur toutes les femmes. -Oui, la vôtre, par exemple, vous adore. - M'adore, tu as dit le mot... Sais-tu bien une chose? c'est qu'à la longue rien ne devient plus fatigant que ces adorations-là! Madame de B\*\*\* peut passer pour belle, à la bonne heure. Mais toujours la même femme! toujours! d'ailleurs avec toute sa tendresse, la marquise est froide sur l'article! et moi je ne connais que cela de bon en amour. Ma foi! je suis jeune, j'ai besoin d'amusement, de distractions.... mon enfant, je

soupe avec toi. — Vous soupez? — Oui, je soupe.
Toujours je soupe, tu dois t'en souvenir.... et je
couche, ma reine. - Ici, M. le marquis? — Pas
ailleurs, je t'assure.

Nous entendimes une bourse tomber sur la cheminée. Tout à l'heure nous passerons dans la salle à manger, dit Justine.—Pourquoi donc dans la salle à manger? Restons ici; nous sommes si bien! fais apporter une volaille. Va, mon ange, avant et après le souper, nous pourrons avoir mille choses intéressantes à nous communiquer.

Madame de Montdésir sonna son jockey: Vite! qu'on apporte deux couverts, et qu'on ne laisse entrer personne.

Et nous, ma belle maman, nous allons donc de notre côté, souper et coucher dans cette armoire? —Ah! mon ami, me répondit-elle, mon ami! je suis encore tremblante de la peur qu'il m'a faite!

Maintenant que j'y réfléchis, je me demande pourquoi je craignais de passer toute la nuit dans cette armoire où je devais me trouver si bien. Je vous ai dit qu'en largeur, elle ne nous eût pas contenus; et, puisqu'il fallait que nous nous tiussions, la marquise et moi, l'un sur l'autre, servis dans sa profondeur, n'eût-il pas été trop extraordinaire que je tournasse impoliment le dos à madame de B\*\*\*? Je m'étais donc placé dans le sens contraire. Aussi, dans cette posture infiniment douce, mes lèvres sans cesse effleuraient les siennes, ma poitrine reposait sur son sein, je pouvais compter les battemens de son cœur: nous nous touchions de la tête aux pieds! Quel hom ne,

fût-il né, dans les antres froids de la Sibérie, des embrassemens d'un couple glacé; l'eût-on, sous un froc chastement absurde, élevé dans la haine de l'amour et dans la terreur des femmes; l'eût-on constamment nourri de végétaux sans chaleur et sans sucs, constamment abreuvé des plus rafratchissantes émulsions; quel homme, aux attraits tout-puissans d'une tentation pressante autant que celle qui m'agitait, n'eût pas senti son cœur s'émouvoir, et tous ses esprits fermenter, et tout son sang bouillir! Le mien brûlait mes veines! et vous-même, ô! madame de B\*\*\*, vous-même....

Ah! quelle vertu n'eût pas succombé!

Mes premières caresses pourtant lui causèrent une surprise mêlée d'effroi : Faublas! est-il possible! y songez-yous? Monsieur! monsieur!

Le marquis, plus promptement heureux que moi dans ses amours, me força, par le succès rapide de ses entreprises, à suspendre la vivacisé des miennes. Il se faisait alors dans l'appartement un silence qui nous eût trahis, si j'avais osé me permettre le moindre mouvement: Ma belle maman, il me semble que votre mari vous fait une infidélité?—Que m'importe? dit elle. Ah! pourvu que mon ami conserve pour moi quelque respect, pourvu qu'il n'abuse pas de ma situation vraiment chagrinante, que m'importe le reste!

Leurs exercices et nos confidences furent, a la fois, interrompus par le retour du petit domestis que; il apportait la table, nous entendimes qu'elle fut placée assez près de notre armoire. Dès que le sonper fut servi, madame de Montdésir renvoya

son jokey : nous voilà libres, dit-elle à M. de B\*\*\*, causons. Je suis, monsieur le marquis, charmée de vous appartenir. C'est une bonne fortune que je désirais trop pour qu'elle ne m'arrivat pas; mais pourquei m'est-elle arrivée si tard? par quel hasard n'avez-vous fait aucune attention à moi, pendant que je demourais chez vous?-Ah! dans la maison de ma femme! -- Bon!.... Tenez, soyez wrai, tous les hommes sont comme cela : yous m'aimes maintenant, parce que je suis quelque chose. - Tu badines! est-ce que je ne le voyais pas bien , dans ta physionomie , que tu serais quelque chose!... car elle est heureuse ta physionomie... un peu gâtée, ce soir! ce coup de fouet t'a marquée; mais, pour un connaisseur, c'est une bagatelle : le fond des traits reste toujours ... Justine , je t'assure que de tout temps j'ai vu sur ta mine que tu frais fortune; chez moi, je me suis dis cent fois en te regardant : Je remarque dans l'air de cette fille-là, je ue sais quoi qui finira var me plaire quelque jour. -- Cepeudant, quand A y a six mois vous m'avez chassée? - J'étais en colere. On me voulut fairs croire que ma femme ...

A propos, je suis b'en cuvieuse de savoir de quelle manière vous avez découvert son innocence; ear elle est innocente. — N'est-il pas vrai qu'elle l'est? — Moi! j'en suis sure, et je vous l'ai toujours soutenu, souvenez-vous-en? — Oui. — Mais, je voudrais savoit de vous-même comment vous en avez acquis les preuves? — Vraiment! il a bien fallu que madame de B\*\*\* me donnât les éclaircissemens nécessaires. Tiens, écoute:

Ge que le marquie allait dire dévait, à tons égards, exciter ma vive curiosité : je redoublai d'attention.

Ecoute : d'abord M. Duportail n'a point d'enfant, c'est la vérité. Son nom? Mademoiselle de Faublas, qui est une petite personne fort éveillée. l'avait pris pour aller au bal avec cet habit d'amazone. C'est bien avec mademoiselle de Faublas que la marquise a fait connaissance. G'est bien mademoiselle de Faubles qui a couché dans le lit de ma femme. Toi, d'abord, comme tu me l'as cent fois répété dans le temps, tu en sais quelque chose.... - Certainement je l'ai déshabillée! - Boa! d'ailleurs, il était horrible à moi de supposer que la marquise eut pu, tout d'un coup, se jeter à la tête d'un jeune homme qu'elle ne connaissait pas. Mais, tiens, que je t'apprenne une circonstance que je me suis rappelée depuis, et dont je me garderai bien d'instruire madame de B\*\*\*. Ma figure avait produit sur la jeune personne son effort ordinaire; la vive demoiselle m'avait à peu près permis de venir, pendant la nuit, lui faire une visite. A tâtons je suis entré dans l'appartement de ma femme; à tâtons j'ai promené librement ma main sur la gorge de la jeune fille.... Et que diable! un garçon n'a pas la poitrine faite comme ça!.... Tu ris?--Oui, je ris, parce que...: parce que je pense que madame.... dans ce moment-là, pouvait sentir votre main... car elle était couchée là tout auprès, madame?--Oh! madame était endormie : malheureusement le bruit l'a trop tôt réveillée... Ah! ah!... de sorte que, tout au con-

une foule de mensonges!..... Mademoiselle de Faublas, que devint-elle? - Mademoiselle de Faublas? elle commença par se lier intimement avec M. de Rosambert, et puis avec d'autres. Elle donna des rendes-vous à celui-ci, des rendez-vous à celui-là, j'en suis sûr! J'ai trouvé une lettre qu'elle avait laissée dans un endroit fort suspect; ct elle-même la jeune personne! je l'ai rencontrée en partie fine aux environs du bois de Boulogne. Il est arrivé de tout cela, ce qui arrive : un enfant. --- Un enfant? --- Un enfant, j'en suis sûr encore; je l'ai vue..... grosse..... je l'ai vue grosse. La taille déjà rondelette et la physionomie d'une femme. Que diable! je m'y connais! Elle se cachait alors, sous le nom de madame Ducange, dans un hôtel du faubourg Saint-Honoré. Melgré ces précautions, le père n'a pas pu ignorer plus longtemps les dérangemens de sa ficle; il a assemblé les parens. Les parens, pour sauver du moins l'honneur de la famille, ont décidé qu'il fallait que le frère, de temps en temps, parût en public avec des habits de femme, et qu'ils en prenducient occasion de répandre partout que c'était le chevalier de Faublas, et non pas sa sœur, qui avait courn les bals sous divers travestissemens. M. Duportail a bien voulu se prêter à cet arrangement. De cette manière, on a dépaysé les médisans, excepté Rosambert et deux ou trois jeunes gens de par le monde, à qui l'on ne persuadera jamais que la demoiselle était garçon. Mais ce qu'il y a de vraiment affreux dans cette affaire, ajouta-t-il d'un ton mystérieux, c'est qu'ils ont fait, je crois.

avorter la seune personne! ou bien! ce serait done quelque accident qui l'aurait fait acconches availle terme? Au moins je sais qu'ils se sont hâtés de la faire voir dans toutes les promenades. Le jour que je la rencontrai aux Tulleries, elle était maigre, pale, fatiguée! .... Regarde pourtant combien d'accidens se sont réunis pour mettre ce jour-là mes connaissances physionomiques en défaut! Je trouve la demoiselle fort changée; je lui kis tout bas mon compliment de condoléance. Le père qui est derrière moi m'entend; désespéré de ce que je suis dans le secret, il entre en fureur. Le jeune homme arrive, et comme je vois pour la première fois-le frère à côté de la sœur, je suis frappé de leur extrême ressemblance. Cependant, le chevalier appelle le baron, son père. Le père erie que M. Duportail n'a pas d'enfans, M. Duportail me fait le mensonge auquel il s'est engagé : il m'affirme que c'est le chevalier qui a toujours mis le maudit habit d'amazone. Moi, tout étourdi de tant de quiproquos, très-chatouilleux sur l'honneur, je perds la tête, je m'emporte, j'en crois leurs discours plus que mes yeux, j'accuse ma femme.... et, qui plus est, la science physionomique de m'avoir à la fois trompé! Je vais comme un enragé désier le chevalier..... qui n'a pas eu la marquise, puisqu'il la connaît à peine ... . qui ne l'a point eue! qui ne l'aura jamais, ni lui, ni d'autres!.... Cependant le jeune homme, intéressé à soutenir la querelle, qui devient celle de toute la famille, ne s'explique point. Il accepte fierement, et le lendemain....

Le marquis ne cessa pas de parler; mais, ayant appris de lui ce que j'étais si curieux de savoir. je cessai de l'écouter. Un intérêt plus pressant me commandait une occupation plus douce : madame de B\*\*\*, dans une posture assez peu favorable à l'attaque, mais du moins incommode pour la défense, retenue d'ailleurs par la crainte d'être entendue, n'osait risquer de grands mouvemens, et ne pouvait opposer à mes efforts rapidement multipliés, qu'une bien courte résistance. Aussi, lorsqu'après quelques minutes son mari, transporté d'aise, répéta : Le chevalier ne l'a jamais eue, et il ne l'aura jamais, ni tui, ni d'autres! quand il le répéta, peu s'en fallait que je ne l'eusse. La marquise elle-même parut s'avouer ma prochaine victoire, puisqu'elle prit le ton doucement suppliant d'une femme qui ne veut que retarder sa défaite : Un moment, dit-elle, mon ami, je ne vous demande qu'un moment!... Faublas, je vous avais jugé capable de plus de générosité! - Ma belle maman, c'est de l'héroisme qu'il faudrait! --.... Cruel! me refuserez-vous un moment?.... Faublas! mon ami!, que je sache du moins si le danger n'est point extrême. . . . . voudriez-vous m'exposer?.... Que je sache s'ils ne peuvent pas, au moindre bruit, venir à nous.... Où sont-îls?— Ils soupent. — Assurez-vous-en. — Le moyen? - Regardez. - Par où? - Mais par le trou de la serrure. - Cela n'est pas facile! je ne puis me baisser. - Tâchez. - Ils sont à table. - Comment placés ?- Justine en face. - De cette armoire? -Oui. - Et le marquis? - Nous tourne le dos.

A peine ai-je dit, que, prompte comme l'éclair, la marquise, en se dégageant de mes bras, pousse notre porte avec violence, se précipite hors de l'armoire, s'élance vers la table, la renverse et... je ne vois plus rien. La porte a été rejetée sur moi, les bougies viennent de s'éteindre; mais, tout stupésait que je suis, comme il me reste encore des oreilles, je puis entendre le bruit de cinq ou six soussets très-lestement donnés. Je puis entendre madame de B\*\*\* d'un ton ferme parler ainsi : Il vous sied bien, petite créature que j'ai tirée de la lie du peuple et de la misère, qui sans moi garderiez encore les troupeaux de votre village, et que je puis d'un mot renvoyer sur votre fumier; il vous sied bien d'oublier le profond respect que vous devez à votre bienfaitrice, et de faire de sa conduite privée l'objet de vos secrets entretiens, de votre impertinente curiosité, de vos insolentes remarques. Je vous trouve surtout bien osée d'entraîner mon mari dans de libertines orgies.... Et vous, monsieur, voilà donc le prix dont vous payez mon attachement sans bornes! je me doutais bien que quelques projets de conquête vous conduisaient à Longchamp! je vous ai fait suivre, on vous a vu.... Je vous ai vu moi-même aller sans pudeur grossir le honteux cortége d'une courtisane; et, dans la foule de ses amans, briguer l'honneur du mouchoir! On vous a vu longtemps entretenir un jeune homme, à qui, par ménagement pour moi, vous ne deviez jamais parler en public, ni même en particulier! on vous a vu evenir consoler cette nymphe du trop petit mal-

heur que son imprudence venuit de lui attiter; puis enfin vous disposer à la ramener en triomphe chez elle!.... Bademoiselle, quiconque fait motier de se vendre au premier venu, doit s'attendre à n'avoir que des valets que le premier venu peut corrompre; j'ai fait généreusement payer les vôtres; ils n'ont pas refusé d'indiquer votre demeure, et c'est l'un d'eux qui m'a cachée dans cette chamhre où je tremblais... monsieur, de vous voir arriver bientôt avec votre amante. Mais, quoi qu'il dut m'en couter, j'avais cetté fois bien résolu d'acquérir enfin la preuve certaine de vos infidélités journalières : je m'étais même promis de ne sortie de ma prison que pour surprendre au lit mon indigne rivale et mon perfide époux. Je n'ai pas eu la patience d'attendre si long-temps; vous m'en avez d'ailleurs épargné la peine; je ne dois pas m'en étonner. Cette jolie personne est si digne de tous vos empressemens!.... Gependant, rassurezvous, je ne m'emporterai plus contre vous ni contre elle : dejà même je me repens des violences dont un premier mouvement m'a tout à l'heure rendue coupable envers cette fille. A l'avenir je saurai conserver en de pareilles rencontres plus de tranquillité; ou plutôt cette scène, je vous le promets, sera la dernière que se permettra la jalouse marquise, et pour continuer à me servir de vos expressions tout-à fait obligeantes, mes adorations ne vous fatiqueront plus. Au reste, puisqu'à présent je n'ignore pas que c'était le seul désir de ne point m'insulter, qui vous déterminait à m'honorer quelquesois de ce qu'il vous plait nommer le devoit

conjugat, je no suis plus obligée de vous répéter complaisamment ce que je vous ai dit mille fois avec trop de modération, que c'était la chose du monde qui m'était la plus indifférente. Il est bon de vous déclarer que je me suis vraiment immolée chaque fois qu'il m'a fallu le remplir, ce devoir; il est bon de vous déclarer qu'à compter de ce moment-ci, je m'en crois entièrement dispensée. Peu m'importe qu'un tyrannique usage interdise au sexe le plus faible, cette malheureuse et dernière ressource contre les crimes du plus fort. Je ne reconnais de lois que celles qui sont justes, et de lois justes que celles qui comportent l'égalité Il est trop affreux que les perfidies nombreuses de l'époux soient applaudies, lorsqu'une seule faiblesse de l'épouse la déshonore! il est trop affreux que moi , qu'on eut condamnée à périr de douleur au fond de quelque retraite ignominieuse, parce que j'aurais idolâtré l'amant le plus digne de mon choix, on m'oblige à recevoir dans mes bras mes indigne mari sortant des bras d'une prostituée! Je jure qu'il n'en sera rien! M. le marquis, souvenezvous du jour que de vaines rumeurs et vos odieux soupçons m'accusaient? Si je ne m'étais justifiée mal ou bien ; mal ou bien , répéta-t-elle avec beaucoup de force, si je ne m'étais justifiée, si je n'étais parvenue à vous convaincre de mon innocence, vous alliez user de vos droits, des droits du plus fort. Déjà vous m'annonciez que nes nœuds étaient rompus, qu'une éternelle prison m'allait renfermer. Eh bien! monsieur, alors aujourd'hui vous prononciez contre vous-même,

non pas l'arrêt de votre captivité; il n'y a pas de couvens pour les hommes en pareil cas! mais l'arrêt de notre séparation. Vous venez de le signer, ici, tout à l'heure, sur le sopha de Justine. Madame de B\*\*\* vous le proteste, et madame de B\*\*\*, vous devez le savoir, n'est pas semme à varier dans ses résolutions. Je vivrai célibataire. mais je vivrai libre; je ne serai plus le bien, l'esclave, le meuble de personne; je n'appartiendrai qu'à moi. Vous cependant, M. le marquis, encore un peu plus heureux qu'auparavant; vous aurez sans aucune contrainte cent maîtresses, si bon vous semble! toutes les femmes à qui vous plairez! toutes les filles qui vous plairont! excepté celle-ci pourtant. Je ne veux pas que celle-ci profite de vos largesses, et c'est là mon unique vengeance. Je l'avertis que, s'il lui arrive seulement une fois de vous recevoir chez elle, je la fais impitoyablement enlever... Mademoiselle, je vous cause un tort que vous croyez irréparable, n'est-ce pas? mais consolez-vous, ajouta-t-elle d'un ton qui dut faire sentir à Justine le véritable sens de cet équivoque discours : soyez toujours charmante..... adroite... fidèle... d'autres personnes plus riches ou plus généreuses vous dédommageront... quant'à la fortune... de la perte de M. le marquis. D'autres, croyez-moi, vous récompenseront amplement de cet indispensable sacrifice.... Monsieur, je me flatte que vous voulez bien me donner la main pour descendre et rentrer à l'hôtel avec moi.

Oui, je vous comprends, madame la marquise, s'écria Justine qui, revenant de reconduire jusque dans son anti-chambre le marquis et sa femme, se croyait seule; je vous comprends! vous me dédommagerez de ce sacrifice, à la bonne heure. Mes affaires n'en iront que mieux, parce que je pourrai conserver M. de Valbrun...

Pendant que madame de Montdésir se parlait, je restais toujours dans cette armoire, j'y restais confondu de tout ce qui venait de se passer, de tout ce que je venais d'entendre. Justine cependant se mit à rire de toutes ses forces: Ils sont loin, s'écria-t-elle, ne nous genons plus... J'étouffais.... Ah! la bonne scène!.... Quand verrai-je le chevalier, pour lui raconter cette... Ah, la bonne scène!.... Comment diable aurais-je deviné que cette femme était ici... dans cette armoire!...

Elle ouvrit et m'y trouva.

Tiens! et l'autre aussi!..... Mon Dieu, mon Dieu! J'en suffoquerai!.... elle me paraissait bonne, cette scène, la voilà bien meilleure!.... Quoi! M. le chevalier, vous en étiez!.... quoi! nous faisions la partie carrée! le marquis ne m'aimait que par représailles! En effet, depuis une heure que vous êtes dans cette armoire, côte à côte, face à face!.... M. le chevalier, vous l'avez, eue? vous n'avez pas laissé échapper une si belle occasion de reprendre vos droits?-Justine, ne m'en parle pas : tu me vois eucore étonné de sa présence d'esprit, de son heureuse hardiesse! c'est par une ruse diabolique, une ruse de femme, qu'elle m'a arraché la victoire, la victoire que je croyais sûre! - J'en suis vraiment fâchée, c'eût été plus drôle. Pourtant ça ne l'est pas mal! moi,

qui faisais causer ce mari comme si sa femme cût été à mille lieues de nous! comme si j'avais deviné que vous, M. de Faublas, vous en étiez tout près. Savez-yous que je lui ai fait dire d'excel·lentes choses! et ce n'est pas non plus trop mauvais, ce que je lui ai fait faire... là... presque sous les yeux de sa femme... une vengeance du ciel! car c'est aussi sous les yeux de son mari que la vertueuse dame vous a jadis..... idolatre! comme tout à l'heure elle le donnait si plaisamment à comprendre au marquis! Ah! c'est une maîtresse femme! elle lui a fait là de furieuses déclarations! il a entendu des vérités dures. Le pauvre homme! elle ne lui a pas laissé le temps de se reconnaître. Je voudrais que vous eussiez vu comme moi la figure qu'il faisait, les sourcils en l'air, la bouche béante, les yeux hébétés. Je gagerais qu'il arrivera chez lui avant d'avoir retrouvé la force de répondre un mot..... Ce qui me fait dans tout ceci un sensible plaisir, ajouta madame de Montdésir, en pesant, dans chacune de ses mains, une bourse pleine d'or, c'est que je vais m'enrichir, si cela continue; le mari me paie pour me caresser, et la femme pour me battre. - Comment? - Oui! celle-là, je l'ai gagnée sur mon sopha. Celle-ci, e'est madame la marquise qui, tout à l'heure, avant que les bougies fussent rallumées, me l'a donnée très-adroitement d'une main, tandis que , de l'autre elle m'appliquait, sur la joue, ces petits soussets qui m'ont sait plus de peur que de mal. M. le chevalier, si du moins votre comtesse payait ainsi les coups qu'elle donne. - Justine, ne me

parlez jamais de la comtesse, et tâchez plutôt, si vous voulez que nous soyons amis...-Je ferai pour cela tout ce qui dépendra de moi, in errompit-elle en se jetant à mon cou. Tenez! en voulezvous des preuves? restez ici : aussi bien je ne devais pas coucher seul cette nuit, et je croirai sans compliment avoir gagné beaucoup au change.-Justine, je pense qu'ils sont maintenant assez loin pour que je puisse descendre sans danger. Bon soir. - Quoi, vraiment! qu'est devenu l'amour que vous aviez pour moi? — Il y a plusieurs jours qu'il est parti, cet amour-la, ma petite! — Ah, tàchez donc que ça revienne quelque matin! ditelle négligemment en se regardant au miroir; et si ça revient, revenez avec, vous serez toujours bien reçu.... Mais, avant de partir, mangez du moius nn morceau. - Un morceau? il est vrai que je meurs de faim!..... Mais, non, il est déjà trop tard !mon père doit être dans l'inquiétude. Adieu, madame de Montdésir

Dès que je parus à la porte de l'hôtel, le suisse cria: Le voilà! — Le voilà! cria Jasmin sur l'escalier. — N'est-il pas blessé, demanda le baron qui accourut vers moi? — Non, mon père. Vous m'avez donc vu dans la foule avec le marquis de B\*\*\*? — Eh oui, je vous ai vu! j'ai fait des vains efforts pour m'ouvrir un passage jusqu'à vous. Depuis trois grandes heures que je suis revenu, je meurs d'inquiétude. Que vous est-il donc arrivé? comment votre ennemi vous a-t-il si long-temps retenu? — Le voici: Quand nous avons pu nous dérober aux brouhahas de la multitude, nous

étions tous deux fort échaussés...—Vous l'avez tué?—Non, mon père, mais il m'a forcé....—
Encore une sacheuse affaire! encore un duel!—.

Mais, point du tout, mon père; écoutez donc la fin: il m'a forcé de le suivre jusqu'à Saint-Cloud, chez un ami qu'il a dans cet endroit-là, et d'y prendre des rasraichissemens...—Des rasraichissemens!—Oui, mon père. M. de B\*\*\* n'a qu'un chagrin, c'est de m'avoir fait une mauvaise quèrelle; il ne s'en console pas; il m'en a demandé vingt sois pardon; il m'aime, il vous honore: je suis chargé de vous assurer de toute son estime.

Mon père, à ces mots, essaya de garder son sérieux; mais, n'y pouvant réussir, il me tourna le dos. Madame de Fonrose, qui n'avait pas les mêmes raisons de se contraindre, s'en donna de tout son cœur. Ses coups d'œil pourtant m'annoncèrent qu'elle comprenait où j'avais été prendre des rafraichissemens. La baronne, quand elle eut bien ri, prit congé de nous. Je vous quitte de bonne heure, nous dit-elle, parce qu'il faut demain me lever de grand matin pour aller au château de la petite comtesse.

Je ne sais si madame de Fonrose fut plus matinale que madame de B\*\*\*; mais avant sept heures, un billet de Justine m'éveilla.

## « Monsieur le Chevalier.

« M. le vicomte de Florville est chez moi; je « vous écris sous sa dictée. Il est très-faché que « des soins plus pressans l'aient empêché de me » dire hier, en votre présence même, ce qu'il

« pense de ma conduite envers madame la com-« tesse. Il faut qu'une fille de mon espèce ait vrai-« ment perdu la tête, pour avoir eu l'inso!ente « audace de faire un outrage public à une femme « de son rang. Ma folle impudence aurait pu com-« promettre aussi M. de Florville, parce que, si « vous le connaissiez moins, vous, M. le cheva-« lier, vous l'auriez peut-être soupçonné d'avoir « eu quelque part à cet odieux procédé. Cepen-« dant, M. le vicomte, quant à lui, me fait grâce; « mais il doute que vous soyez disposé à la même « indulgence pour moi; et il m'annonce que, si « vous ne me pardonnez pas, la petite protection « de M. de Valbrun et d'autres considérations, « pourtant plus puissantes, ne m'empêcheront « point d'aller ce soir à.... M. de Florville veut « bien permettre que je n'aie pas l'humiliation « d'écrire ce mot-là.

« Je suis avec repentir, avec crainte, avec « respect, etc. Mostnésia. »

## Je fis la réponse suivante :

« Présente mes hommages respectueux à M. le « vicomte, ma pauvre enfant; assure-le de toute « ma reconnaissance; mais dis-lui bien qu'il s'in-« quiete mal à propos, que jamais il ne me pour-« rait venir à l'esprit qu'il fût capable d'employer « des moyens comme ceux d'hier, et une fille telle « que toi pour chagriner madame la comtesse. Tu « ne manqueras pas d'ajouter que je te pardonne, « à la triple considération du coup de fouet, de la « chute et des soullets d'hier. Et sur tout cela, « porte-toi bien, ma petite. »

Cependant, au milieu des événemens extraordinaires qui semblaient tout exprès se précipiter, afin d'assurer ma convalescence en m'étourdissant sur ma situation, un moment de repos me fut donné pour me recueillir; et ce moment, ma Sophie l'occupa tout entier. Libre et tranquille, j'appelai ma Sophie: O mon épouse, non moins chérie et toujours plus regrettée, quand viendrastu par ta présence diminuer et détruire les vives impressions que produisent sur l'esprit et dans le cœur de ton jeune mari, trop faible contre tant d'épreuves, la tendresse et les charmes de tes rivales? Mais, que dis-je! de tes riveles? Sophie, tn n'en as vraiment qu'une. Celle-là, je ne puis faire autrement que de l'adorer! et du moins, du moins, je ne lui donnerai pas de compagnes.

Mais que peut un mortel contre la destinée? Mon génie persécuteur, à l'instant même où je formais les plus belles résolutions, se préparait à m'imposer la loi de plusieurs infidélités nouvelles, de plusieurs infidélités dont on verra qu'il serait trop injuste de m'imputer tout le crime.

Madame de Fonrose, que je croyais déjà bien loin, vint à midi nous annoncer qu'une indisposition légère l'ayant retenue à la ville, elle venait diner avec nous; et tout de suite on fit la partie d'aller, en sortant de table, se promener aux Tuileries; je refusai d'en être. Avant le diner, madame de Fonrose, que mon père laissa quelques instans seule avec moi, me dit: Yous avez bien

sait de ne pas vouloir venir avec nous. Sautez de joie : ce soir, vous verrez madame de Lignolle.-Il n'est pas possible! - Écoutez, et remerciez votre amie. Ce matin, comme j'étais à ma toilette, il m'est venu dans la tête une idée lumineuse. J'ai couru chez la comtesse pour lui en faire part; mais toujours trop prompte, elle était déjà partie. Je me suis tout à coup rejeté sur la vieille tante : j'ai dit à madame d'Armincour que mademoiselle de Biumont, venant d'obtenir seulement tout à l'heure l'inattendue permission d'aller au Gâtinais, m'envoyait prier madame la marquise de vouloir bien retarder son départ de quelques heures, pour lui donner une place dans sa voiture. - Dans sa voiture! et pourquoi pas dans la vôtre?-Belle demande! parce que je me sacrifie, moi, pour que vous puissiez aller à la campagne, il ne faut pas que j'y aille. Après le concert, j'emmène votre père chez moi, et j'ai, pour l'y retenir toute la nuit, un moyen que je vous laisserai deviner, jeune homme. Le baron fera d'autant moins de difficulté, qu'étant instruit de l'éloignement de madame de Lignolle, il ne pourra m'alléguer le danger de vous laisser snaître de vos actions. M. de Belcour restera, je vous le promets; je m'engage même à le garder toute la journée de demain. Demain, je ferai si bien, qu'il ne rentrera qu'à minuit. Arrangez-vous pour être, à tout hasard, de retour avant neuf heures. Vous le pouvez : aussitôt après le diner, que j'ai demandé qu'on voulut bien faire avancer, dès que votre pere et moi serons partis', Agathe va venir vous

## VIE DU CHEVACIER

104

coiffer et vous habiller. Tout de suite, dans une voiture de place, vous vous rendrez chez madame d'Armincour.... Ne perdez pas son adresse....-Eh! ne craignez rien! - Il sera peut-être six heures quand yous partirez. Yous arriverez encore assez tot pour passer une bonne nuit avec la comtesse. Le matin, vous serez à cette fête à côté de madame de Lignolle.... qui aura sans doute les yeux un peu battus et plus envie de dormir que de faire les honneurs de chez elle .... Mais enfin, il n'y a pas de plaisir sans inconvénient; je vois d'ici que sa petite figure pâlie, fatiguée, vous paraitra plus intéressante. Mais patience! vous aussi, vous aurez votre châtiment; car un amant, comme Faublas, a toujours faim. Monsieur, il faudra cependant laisser le grand diner; j'en suis au désespoir! à deux heures précises, en chaise de poste... Chevalier, n'y manquez pas, au moins! n'allez pas céder aux sollicitations de votre étourdie maitresse, la compromettre, me désobliger et vous enlever à jamais les seules ressources qui vous restent dans la compassion d'une amie telle que moi, d'une amie.

Mon père, qui rentrait, força la baronne à changer de conversation. Tout se passa d'abord aussi heureusement que madame de Fonrose me l'avait annoncé. Avant cinq heures, Faublas fut déguisé; à cinq heures précises, mademoiselle de Brumont posait à peine le bout de ses lèvres sur le menton pointu de la vieille marquise, qui lui rendait ce prétendu baiser avec une lenteur vraiment désespérante, et en la poursuivant d'un re-

gard qu'une tendre curiosité semblait animer. Mais en revanche, mademoiselle de Brumont donnaît une bonne et franche embrassade à certaine fille svelte, mince, élancée, grandelette, et qui n'avait sur ses joues de quinze ans que les couleurs brillantes de la nature et de la pudeur. — Madame la marquise, voilà une jolie personne, — C'est une cousine de votre amie, mademoiselle de Mésanges. Je viens de l'aller prendre à son convent pour la mener à cette fête.... A propos de fête, vous n'étiez donc pas hier à Longchamp avec la comtesse? — Non, madame.... Mademoiselle est des nôtres? tant mieux....— Vous n'y avez pas été, à Longchamp? — Non, madame..... Je suis bien aise que mademoiselle vienne avec nous.

J'y ai vu quelqu'un qui vous ressemblait beaucoup, reprit l'éternelle bayarde. — Où cela, madame? — A Longchamp. — Cela se peut bien.....
Voilà une personne vraiment charmante!.....
Mais c'est déjà une fille à marier!.... Nous y songeons, répliqua la douairière. — Et vous, mademoiselle, lui demandais - je. — Moi! répondit l'Agnès en baissant les yeux et croisant, d'un air embarrassé, ses mains plus bas que sa poitrine, moi!.... Dame! ça ne me regarde pas. On m'a dit pourtant qu'on me le dirait; et c'est que j'ai prié qu'on m'avertit quand il en serait temps.

Oui, oui, s'écria la marquise, nous vons avertirons. Tenez! c'est mademoiselle de Brumont qui vous parlera..... La veille, vous lui parlerez, n'est-oe pas? Je ne veux point qu'il lui arrive le pourrait bien lui arriver! En vérité..... ça ne sait rien, non plus, ajouta-t-elle tout bas, rien! Mais c'est vous que je charge de la mettre au fait.— Avec bien du plaisir.— Pas à présent, pourtant... mais, quand le moment sera venu, je vous supplie d'y mettre tout votre talent — M dame la marquise peut compter sar moi.— Oui. Je me doute bien que je vous trouverai toujours disposée à me rendre de pareils services..... Je ne connais pas de fille plus obligeante que vous!

Nous partîmes, et, comme nous montions en voiture, je ne pus m'empêcher de faire cette remarque, que mademoiselle de Mésanges avait la jambe fine et le pied très-petit.

Et, comme nous saisions route, je ne pus m'empêcher d'entrevoir quelquesois, à travers une gaze insidèle, quelque chose de sort joli; je ne pus m'empêcher de me dire tout bas que celui-là serait un sortuné mortel, qui le premier verrait ce sein naissant palpiter de plaisir. Mais ce sut avec un vrai chagrin que je sis bientôt un autre déconverte, c'est qu'il y avait sur la sigure de la jeune personne, je ne sais quoi de moins piquant que la pudeur aimable, de plus niais que la simple ingénuité, je ne sais quoi qui semblait m'avertir que l'amour, ordinairement si prompt à sormer les silles, donnerait dissiclement de l'esprit à celle-là.

Au reste, soit instinct, soit sympathie, mademoiselle de Mésanges paraissait avoir déjà beaucoup d'amitié pour moi quand nous arrivames au château. Tout le monde y dormait : une seule femme de chambre veillait encore pour madame

la marquise et sa jeune parente. La comtesse avait eu soin de réserver, à ses plus chères convives, son propre appartement. Sa tante devait occuper son lit : elle en avait fait dresser un autre pour sa petite cousine, dans le cabinet voisin, ce cabinet à porte vitrée, où le lecteur se souviendra que j'ai promis de le ramener plus d'une fois. Quant à mademoiselle de Brumont, comme elle n'était pas attendue, il n'y avait point au château de quoi la loger. Pas une chambre, pas un lit ne restait vide. Tous les ans, à l'époque de cette fête ordinairement brillante, la marquise recevait chez e le sa famille entière; et cette fois, comme il arrive trop souvent à la campagne, beaucoup d'amis qu'ou n'avait pas priés étaient venus le soir, amenant encore avec eux leurs amis. Mon premier mot fut qu'on éveillat la comtesse. La vieille marquise se fâcha presque : il n'était pas délicat de demander qu'on troublat le repos de son enfant, des jeunesses pouvaient bien coucher ensemble, et ne mourraient pas pour une mauvaise nuit! La jenne fille me regarda d'un air boudeur : j'étais une méchante de vouloir qu'on éveillat sa cousine; ne serait-il pas plus divertissant de causer ensemble toute la nuit, que d'aller chacune de son côté dormir dans un lit?

O mon Éléonore! je te donne ma parole d'honneur que, malgré la mauvaise nuit dont la tante me menaçait, malgré l'intéressante conversation que me faisait espérer ta cousine, j'insistais pour aller à toi. Mais la marquisé, alors prenant de l'humeur, défendit absolument à la femme de

chambre de m'indiquer ton appartement, et lui donna tout d'un coup l'ordre effrayant de nous déshabiller toutes trois. Pouvais-je, je te le demande, aller dans les nombreux corridors de ce vaste château, cherchant de porte en porte la maitresse du lieu, réveiller à deux heures du matin toute la compagnie? Remarque d'ailleurs que la trop habile domestique dépouillait déjà ta vieille tante de tous les attirails de sa toilette, et ne pouvait tarder de venir à moi. Sous quel prétexte cependant refuser bientôt ses très-dangereux services? Conviens donc, mon Éléonore, conviens de bonne grâce qu'il me fallut sur-le-champ prendre le parti de la résignation.

Je me déshabillai vite et je courus au cabinet, et j'avais déjà le pied dans le très-petit lit où les demoiselles de Mesanges et de Brumont auraient sans doute bien de la peine à pouvoir se tenir toute

la nuit l'une à côté de l'autre.

Mais, ò ciel! quel coup de foudre vint m'atterrer! la maudite vieille s'est ravisée. Apparemment
qu'en se rappelant le talent qu'elle me connaît de
tout expliquer, elle a craint que je n'en fisse avec
son Agnès un usage prématuré. Non, non, me
crie-t-elle de sa voix cassée, qui me paraît en ce
moment vingt fois plus rauque; réflexion faite,
c'est avec moi que vous coucherez. Chacun devine
comme à cette proposition je me récriai, mais je
ne dois cacher à personne que la jeune fille en fut
autant que moi révoltée: Quoi! ma bonne cousine, de peur que nous ne soyons un peu gênées,
vous vous exposeriez à passer une mauvaise nuit?

— Ne erains pas cela, ma petite Mésanges, tu sais que j'ai le sommeil excellent, rien ne m'empêche de dormir. — Quoi, madame la marquise, vous auriez pour moi cette excessive bonté de permettre que je vous.... incommode? — Point du tout, mon ange; vous ne m'incommoderez point du tout!.... je remarque que ce lit est fort grand. Nous y serons à merveille, vous verrez! C'était là justement ce que je ne me souciais pas de voir; je tentai de recommencer mes représentations caressantes : un je le veux très-absolu me ferma la bouche.

Et maintenant plus vite encore et plus cruellement que tout à l'heure, il fallut m'immoler. J'étais en chemise! Si pourtant vous n'apercevez pas du premier coup d'œil ce qui me gênait beaucoup, si je suis obligé de vous montrer dans toute son étendue l'embarras extrême où je me trouvais, comment ferais-je pour ne pas violer un peu l'aus. tère pudeur? Lecteurs, qui manquez de pénétration, ayez du moins de l'indulgence. Qui de vous, étant à ma place, aurait pu suffisamment couvrir, avec ses deux mains seulement, en étendant l'une sur sa poitrine et jetant l'autre ailleurs, aurait put suffisamment couvrir la partie faible où il y avait quelque chose de moins, la partie forte où il se trouvait quelque chose de trop; quelque chose que, dans le voisinage de mademoiselle de Mésanges, il m'était impossible de contenir, et qui, de momens en momens, devenait plus difficile à cacher. Mademoiselle de Brumont, pour dérober Faublas à tous les yeux, n'eut donc, en sa mésaventure, de parti moins mauvais à prendre que celui d'une prompte obéissance. Il fallut que, sans délibérer, elle quittât l'étroite couche d'une fills novice, pour se précipiter dans le grand lit, où vint bientôt à ses côtés voluptueusement s'étendre un tendron de près de soixante ans!

Ah! plaignez-le! Faublas! plaignez-le! Jamais situation ne fut pour lui plus chagrinante. Oui, dans ce même lit, il n'y a pas quinze jours, je souffrais moins, lorsque, indigne de la tendresse de deux amantes, je me sentais sous les yeux de mon Eléonore et de la marquise, prêt à mourir de ma faiblesse extrême. Et c'est aujourd'hui l'excès de ma force qui cause mes craintes et mon supplice! Quoi done? Une sexagénaire, par la seule raison qu'elle est femme, peut-elle allumer dans mon sein ces feux dévorans?... Mais! n'est-ce pas plutôt, n'est-ce pas qu'à travers une cloison trop mince, les nubiles attraits de cet enfant me font sprouver encore leur brûlante influence?

Approchez-vous, mignonne, approchez-vous, me disait tendrement ma compagne. — Non, madame la marquise, non..... je vous gênerais. — Vous ne me gênerez pas, mon oœur, je n'ai jamais trop chaud dans mon lit. — Moi, madame, la chaleur m'incommode. — Cela, par exemple, je le crois très-possible! à votre âge, j'étais tout de même... — Oui, sans doute. J'ai l'honneur de vous souhaiter le bon soir, madame la marquise. — J'étais tout de même, et lorsque M. d'Armincour voulait faire lit à part, il me rendait service. — Fort bien. Madame la marquise, je vous sou-

baite une bonne nuit. - Il me rendait service de s'en aller.... quand il avait fait son devoir, bien entendu..... a je lui rends justice : dans sa jeunesse il ne se faisait pas tirer l'oreille. Oh! ce n'était pas un M. de Lignolle! - Je vous en fais mon compliment.... je crois qu'il est tard, madame la marquise? - Pas trop. .... approchez donc, ma petite, je ne vous entends pas.... est-ce que vous me tournez le dos? - Oui, parce que.... parce que je ne peux dormir que sur le côté gauche. ---Le côté du cœur! voilà qui est singulier! cela doit gener la circulation. — Vraiment oui; mais l'habitude - L'habitude; mon ange, vous avez raison!.... Tenez, moi, depuis que je suis mariée... il y a déjà long-temps...—Oui.—J'ai contracté celle de m'étendre toujours ainsi.... sur le dos... et je n'ai pas pu la perdre. - C'est peut-être tant mieux pour vous, car la posture est bonne..... Madame la marquise, j'ai l'honneur de vous souhaiter le bon soir. - Vous avez donc bien envie de dormir? - Je vous en réponds! - Eh bien! allons, mon cœur.... ne vous gênez pas, il y a de la place.... mais où est-elle donc? Tout-à-fait sur le bord du lit.

Elle fit un grand mouvement : si ma main n'avait pas arrêté la sienne, bon dieu! qu'aurait-elle senti!

Ah! madame, ne me touchez pas! vous me feriez sauter au ciel!—Là! là! mon poulet, ne sortez pas du lit. Je voulais seulement savoir où vous étiez.... remettez-vous, remettez-vous donc!.... mais à votre aise.... Yous êtes douc bien chatouilleuse, mon petit cœur? - Prodigieusement!... Une bonne nuit, madame la marquise. - Et moi aussi. Je ne sais pas si c'est encore une habitude... dites? - Je ne crois pas. - Mais, ma petite, ne restez donc pas tout-à-fait sur le bord..... vous omberez! \_\_ Non. \_\_ D'où vient cet'entêtement? pourquoi ne pas s'approcher? il y a plus d'espace qu'il n'en faut. - C'est que. . . . je ne puis rien toucher! si par hasard je rencontrais seulement le bout de votre doigt.... je me trouverais mal. - Diable! c'est une maladie, çà! comment ferez-vous donc quand vous serez mariée? - Je ne me marierai pas. J'ai l'honneur de vous souhaiter le bon soir, madame la marquise. - Et comment auriez-vous pu rester sur ce lit de saugle, à côté de la petite Mésanges? --- Vous avez raison, il m'eût été impossible d'y tenir! Madame la marquise, je vous souhaite une bonne nuit. - Quelle heure peut-il être?-Je ne sais pas, madame, mais je vous souhaite une bonne nuit.

Enfin, la bavarde voulut bien se décider à me faire entendre à son tour le bon soir si vivement sollicité; mais ce bon soir! applaudis-toi, Faublas! ce bon soir, tu n'étais pas le seul qui le

désirasse.

Dès que la marquise se fut mise à ronfier, car il y avait encore dans la compagnie de ma charmante coucheuse ce petit agrément, qu'on l'entendait ronfier comme un homme: quand donc elle se fut mise à ronfier, il me semblait qu'à voix basse on m'envoyait ce doux appel: Ma bonne amie! Je crus que c'était un jeu de mon imagination

frappée; cependant je levai la tête et me tins à l'affut du moindre bruit; un second ma bonne amie vint le moment d'après caresser mon oreille. --Ma bonne amie, vous-même! de quoi s'agit-il? -Est-ce que vous pouvez dormir, vous?-Non, en vérité, je ne peux pas. - Ni moi non plus, ma bonne amie; pourquoi cela? - Pourquoi?..... parce que, ma bonne amie, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, il serait plus divertissant . de causer ensemble. - Puisque vous le croyez ainsi, venez donc. - De tout mon cœur; mais la marquise?.... - Ma cousine? oh! quand elle ronfle, c'est signe qu'elle dort. - Je vous crois, - Et elle dort tout de bon , lorsqu'elle dort. Allez, ma bonne amie, vous ne risquez rien. Venez. - Ah! comme je vous le dis, de tout mon cœur! ma bonne amie... mais vous êtes enfermée! - Certainement, toujours on m'enferme, moi; sans cela j'aurais peur! - Et comment voulez-vous donc que j'entre? - Dame! ce n'est pas moi qui me suis enfermée! - Je ne dis pas que ce soit vous. - Ce n'est pas moi, parce que je ne m'aperçois pas du tout que vous me fassiez peur, vous, ma bonne amie. - Ma bonne amie, vous êtes bien bonne. Cependant je suis à votre porte, un peu légèrement vêtu pour faire la conversation. - Ah! mais c'est madame la marquise qui m'a enfermée. - Cela n'empêche pas que je commence à me refroidir beaucoup. - Ah! mais c'est qu'elle a mis la clef dans sa poche, madame la marquise. — Après? je ne l'ai pas, moi, sa poche. - Ma bonne amie, vous pouvez la trouver à tâ114

tons. — A tâtons! ma bonne amie! je v is chercher. — Oui, ma bonne amie; presqu'au pied de son lit, sur le second fauteuil à gauche, c'est là que je l'ai vue poser sa poche. — Et que ne disiezvous cela tout de suite, ma bonne amie?

Sans faire le moindre bruit, je trouvais le fauteuil, la poche, la clef, la serrure. Je trouvai ma bonne amie qui me reçut dans son lit pour causer, ma bonne amie, qui, pour me réchausser, se jeta dans mes bras et me serra de tout son corps. L'aimable enfant!

Vous, cependant, déesse de mon histoire et de toutes les histoires du monde, vous qui n'avez pas dédaigné de prendre ma plume quand il a fallu décemment raconter les eroustilleux débats de la nièce et de la tante, les questions délicates multipliées par celle-ci, les amoureuses instructions à celle-là prodiguées; ò Clio, digne Clio, venez! venez peindre aujourd'hui l'étonnement de la cousine, ses premières inquiétudes et ses douces erreurs. Venez peindre encore autre chose! venez! Le récit qui me reste à faire est peut-être plus surprenant et plus difficile qu'aucun de ceux dont je n'ai pu jusqu'à présent me dispenser d'entretenir la curiosité publique.

Depuis quelques minutes, nous causions fort amicablement, et je commençai à me réchausser. Un tiers qui vint se mèler de la conversation, la troubla. Sa brusque arrivée sit saire à mademoiselle de Mésanges un haut-le-corps en arrière.— Ma bonne amie, qu'avez-vous donc qui vons efaye?— Eh! mais vos deux mains sont là sus

mon cou.... et pourtant j'ai senti.... j'ai senti comme si vous me touchiez encore quelque part! -Cela vous étonne? c'est que je suis.... bonne que voulez-vous que je vous dise... vous a man-Puisque cela doit être ainsi, répliqua notre Agnès, madame la marquise n'a pas besoin de m'avertir : un si grand changement ne m'arrivera pas sans que je m'en aperçoive... - Oui, je ris. Je pense qu'on attrape bien ma bonne amie Des Rieux.... -Une bonne amie de votre couvent?-Oui.... -- Avec qui vous allez causer la nuit? -- Quand on oublie de m'enfermer .- On l'attrape, cette demoiselle? - Certainement, tous les jours on lui dit qu'elle est formée; je vois bien que cela n'est pas vrai, et que c'est parce que l'on attend encorequelque chose, que l'on ne cesse de différer son mariage sous différens prétextes. — Probablement; quel âge a-t-elle? — Seize ans. — Oh! trop jeune encore... — Moi j'en ai biemôt dix-huit... - Et il y a long-temps que vous êtes bonne à marier? - Un an.... à peu près un an.... Ah çà, vous ne dites à personne que vous causez avec cette demoiselle? - Je ne suis pas si bête; on s'arrangerait de manière que nous ne pourrions plus. Ainsi vous ne vous aviserez pas de conter que je suis venue cette nuit vous entreteniço N'ayez pas peur.... A propos, il y a quelque chose qui nous tourmente beaucoup Des Rieux et moi. Vous me direz surement cela, vous, ma bonne amie.

Qu'est-ce que c'est qu'un homme? — Un homme? je donnerais tat au monde pour le savoir? ma bonne amie. — Oui : hé bien soyez de l'accord que nous avons fait Des Rieux et moi. — Voyons? — C'est que la première des deux qui se marierait viendrait dès le lendemain tout conter à l'autre. — Va! j'en suis!.... — Ma bonne amie, vous m'embrassez presque tout comme Des Rieux m'embrasse, et je ne sais pas; il me semble que cela me fait encore plus de plaisir. — Cela vient de ce qu'apparemment je vous aime davantage que vous ne lui plaisez. — Ma bonne amie. . . . . . — Eh bien?

Que voulait-elle faire de ma main dont elle s'empara tout d'un coup en disant: Embrasse-moi donc tout-à-fait comme Des Rieux m'embrasse, ma bonne amie. — Ma bonne amie, pas tout-à-fait comme, mais peut-être un peu mieux.

Quoique je ne cessasse de l'assurer que tout serait bientôt fini, que le plus difficile était déjà fait, la jeune personne, après quelques faibles cris, à grand peine étouffés, ne put retenir un dernier cri plus perçant. Je ne vous dirai pas ce qui causait alors ses souffrances; mais je crois vous avoir prévenus que mademoiselle de Mésanges avait le pied très-petit.

N'était-ce pas une chose bien cruelle que d'être obligé de quitter le champ de bataille, au moment où la victoire se déclarait? Il le fallut pourtant! La marquise, tout à coup tirée de son premier sommeil, s'agitait en murmurant ces mots: Moa Dieu!... mon Dieu!... c'est un songe!... ah! ce

n'est qu'un songe! Aussitôt je pris mon parti, je quittai le lit de l'ex-pucelle, et me trainai sur les genoux, en m'aidant de mes mains jusqu'au lit de la douairière. Alors celle-ci, tout-à-fait réveillée, s'inquiétait vraiment beaucoup de ce qui avait causé le bruit qu'elle venait d'entendre : Hélas! c'est moi, madame. - Vous, mademoiselle! et où êtes-vous donc?-Par terre, dans la ruelle. Je viens de me laisser tomber. - Aussi, vous voulez rester sur le bord. - Au contraire, madame la marquise! - Comment, au contraire? - Je me suis trop approchée. - Eh bien! - Eh bien! madame en dormant se temue; madame a avancée sa jambe; sa jambe m'a touchée. - Je ne l'ai pas fait exprès, ma chère enfant.... Là! bien! remettezvous.... et restez à quelque distance. - Oh! oui. - Ma petite, vous m'avez réveillée en sursaut.... -Ne me grondez pas, madame la marquise : j'en suis au désespoir. - Je ne vous gronde point, il n'y a pas grand mal: nous allons causer un moment. - Je vous prie de m'en dispenser. Je me sens déjà toute malade d'avoir si peu dormi..... - Écoutez du moins le rêve que je faisais..... - Bon soir, madame la marquise. - Ah! je veux vous conter mon rêve! - Mais, madame! vous ne pourrez plus ensuite vous rendormir! - Oh! que si! tant que je veux, moi!... Mon cœur, où va-t-on prendre ce qu'on voit dans les songes? la scène était ici : je rêvais qu'un insolent m'épousait de force.... - Ah! .... ah! madame la marquise! quel homme pouvait donc avoir cette audace?— Devinez. - Ce n'était pas moi, toujours. - Non,

celle de Proserpine, me saisit par la nuque et me tint là quelque temps en arrêt. Un instant, me dit enfin l'infernale vieille, j'y vais avec vous. Elle y viut en effet, mais pour refermer soigneusement la porte. Dormez! mademoiselle, dormez! cria-telle à la petite de Mésanges; et prenez patience! nous vous marierons bientôt .- Ah! mais, madame la marquise, répondit ma bonne amie d'une voix trainante, je ne suis pas encore bonne à marier, moi! - Oui, oui, répondit l'autre en la contrefaisant, petite sucrée, vous avez l'air de n'y, pas toucher! cela n'empêchera pas que l'on n'y mettre ordre, et cela le plus tot possible. Allons! vous, la demoiselle aux habitudes, ajoutat-elle en me reconduisant à son lit par la main, voyons si vous ne pouvez en effet veiller que pour les jeunes!

A ces terribles paroles qui m'annonçaient des tourmens tout prêts, je sentis un frisson mortel glacer mon sang, mon sang qui, rappelé de toutes les extrémités, reflua sur le cœur avec une prodigieuse vitesse. Tremblant de tous mes membres, je me laissai traîner vers l'échafaud; je tombai sur ce lit, où déjà m'attendait une furie pour m'étreindre de ses bras vengeurs; j'y tombai sans force, sans mouvement, presque sans vie.

Il y eut un moment de silence; après quoi, de sa voix cassée qu'elle s'efforçait d'adeucir, l'impatiente marquise me demanda si je comptais ne l'accomplir qu'en un point seulement. Hélas! j'y songeais, à son rêve; je pensais qu'il paraissait indispensable de prévenir. par mon dévoucment généreux, de plus grauds maiheurs. Devais-je, en faisant à madame d'Armincour une insulte qu'aucune femme ne pardonne, exposer à sa facile ven-geance mademoiselle de Mésanges prise, pour ainsi dire, sur le fait, et ma chère Lignoile sans doute aussi compromise? devais-je risquer de me mettre ainsi sur les bras toute la cohue des trois familles réunies? Il n'y avait donc plus qu'un magnanime effort qui pût sauver mes deux maîtresses, et me sauver moi-même.

Jamais plus qu'alors je n'éprouvai combien un résolu jeune homme, dont le grand courage est d'ailleurs commandé par la nécessité qui presse, peut, en toute occasion, compter sur lui-même. Après de courtes indécisions, après quelques premiers momens d'abattement et de terreur, inséparahles de l'épouvantable entreprise à laquelle j'étais appelé, je me sentis moins incapable de la tenter, et peut-être de la mettre à fin. Malheureux ? ton heure est donc enfin venue!.... Allons, Faublas! allons! du cœur, immole-toi. Ainsi j'encourageais tout bas ma vertu qui chancelait encore; et, pour l'affermir, j'eus, besoin d'un nouvel effort. Mais enfin, la victime ne désirant plus rien que de s'épargner au moins de cruels apprêts, que d'accomplir le douloureux sacrifice en un seul instant, s'il était possible, la victime résignée se précipita tout d'un coup sur son bourreau.

Quelle vivacité! s'écria la maligne vieille en ricanant. Doucement, monsieur, doucement donc! mon rève a dit que vous m'éponsiez de force. De force! comprenez-vous? Or, je vous le demande,

êtes vous dispose à de grandes témérités? Aveivons l'intention bien déterminée de violer la douairière d'Armincour?--- Non, madame, en vérité! j'ai trop d'honneur pour me permettre une aussi indigne action. — Eh bien! tenez-vous douc tranquille à mes côtés. J'ai pu vous faire une malice, la gaieté est de tous les âges, et pour moi de tous les instans, quand il n'est pas question de mon Eléonore. Mais ce serait pousser un peu trop loin la plaisanterie, que d'accepter ce que vous avez la générosité de m'offrir. Gardez, gardez pour les jeunes femmes : si la tante vous prensit au mot, la nièce pourrait n'être pas contente. -La nièce! vous pensez que madame de Lignolle... - Assurément, je le pense; mais pour le moment laissons la comtesse, il nous convient de traiter un objet plus pressant. Monsieur, vous parlies tout à l'heure d'une indigne action; mais ne sentez-vous pas que celle dont vous vous êtes rendu coupable pendant mon sommeil est horrible?-Madame.... quel autre à ma place....—A votre place, et pourquoi vous trouver à cette place où vous ne deviez jamais être? pourquoi venir chercher des tentations auxquelles personne ne résisterait? pourquoi surprendre la confiance des parens par un déguisement perfide? Monsieur, je ne vois rien qui vous puisse excuser... mais vous avez du moins, je l'espère, quelques moyens de réparer l'injure que vous venez de faire dans la personne de mademoiselle de Mésanges, à tous ses parens ici rassemblés? - Madame... - Sans doute vous épousèrez cette enfant? - Madame...

- Répondez net : Ne le voulez-vous pas? - De tout mon cœur....-Oh oui! il épouserait toute la famille, lui... toute la famille et moi-même!... je n'avais qu'à le laisser faire! - De tout mon cœur! comme je vous dis, mais..... Voyons votre mais. - Je ne le peux pas. - Vous êtes marié, n'est-il pas vrai? - Oui, madame. - C'est cela, voilà qui devient certain!- Qu'est-ce qui devient certain? - Laissez, monsieur! laissez! jo me parle à moi.... vous voyez bien que c'est une chose épouvantable de... séduire ainsi des jeunes personnes qu'il ne vous est même pas possible de prendre en mariage; car elle est seduite, n'est-ce pas? C'est une affaire finie? - Madame..... Parlez, monsieur. Ce qui est fait est fait. Il n'y a plus de remède! mais au moins, vous voudres bien me dire en quel état précisément vous avez hissé la jeune personne.... Je me suis sûrement réveillée trop tard pour elle?..... mais c'est n'aussi, puisque j'avais des soupçous, je n'aurais pas dû me laisser aller au sommeil!...... cependant, le moyen de croire qu'ils auront, avec la volonté de faire.... une sottise, l'adresse, l'audace et le temps nécessaires; quand moi, qui dois être bien tranquille sur mon propre compte je tiens le mauvais sujet dans mon lit et la petite fille sous la clef, et la clef dans ma poche! Il fant être un vrai diable, un diable enragé. . . . Allons! monsieur, convenez-en : la jeune personne a..., la jeune personne est.... la jeune personne a toutà-fait subi sa métamorphose? - Madame, à ne vous tien cacher, je crois mon triomphe com-

plet..... Le beau triomphe! bien difficile en vérité! - Très-difficile! car la charmante enfant... -Bon! le voilà qui, dans son enthousiasme, va me faire des détails. - Ah! pardon, madame.... dissicile ou non; j'en ai si peu joui, que je n'imagine pas qu'il en puisse résulter pour mademoiselle votre cousine des suites bien sérieuses. -- Comment l'entendez-vous? expliquez-moi cela.--J'entends qu'on ne doit guère présumer la grossesse. - Voyes donc! s'ecria-t-elle avec feu. La belle grace que vous nous faites là! mais, en attendant, monsieur, la virginité est à tous les diables! comptez-vous cela pour rien, vous? auriez-vous été content si l'on vous eût donné en mariage une fille déjà tout instruite?... - Instruite? elle ne l'est pas. — Que dit-il? — Elle l'est si peu qu'elle me croit demoiselle. - Mais vous-même, me croyez-vous faite d'hier pour me fabriquer de pareils..... - Madame la marquise, ne vous fâchez pas. Je vais tout vous conter.

La bonne parente, qui ne m'entendit pas sans m'interrompre par de fréquentes exclamations, s'écria quand je n'eus plus rien à dire: Voilà qui est fort extraordinaire et qui diminue un peu le mal..... un peu. Monsieur, je vous le demande le plus profond secret, et je compte assez sur un reste d'honnêteté......—Comptez-y, madame. Vous sentez qu'à présent je ne puis trop tôt marier cette enfant-là, ce ne sera pas une chose difficile: elle a de la figure et du bien. Il ne lui manque rien... rien que ce que vous venez de lui ôter. Mais-cela ne paraît pas sur le visage d'une fille,

et fort heureusement voyez-vous! car, entre nous soit dit, il y a beaucoup de belles demoiselles qui ne s'établiraient jamais. Celle-là sera donc pourvue le plus tôt possible, et comme le hasard pourrait faire que bientôt vous entendissiez dans le monde parler du nigaud qui se disposerait à l'épouser, ne vous avisez pas alors de...—Soyez parfaitement tranquille. Il faut, je le sens bien, que cette aventure reste absolument entre vous et moi. —Bien, monsieur. Je ne dirai rien à la jeune personne, car que lui dirais-je? C'est une petite sotte qui, sans le savoir, s'est avisée de faire la grande fille; voilà tout. Laissons-lui son erreur ridicule, mais utile.

Seulement pour qu'elle ne puisse ni la communiquer ni l'apercevoir, j'aurai soin de la recommander à son couvent, elle et sa bonne amie qui l'embrasse. Cependant, si vous jugez que cela puisse être convenable, nous pourrons mettre sa cousine dans le secret. Sa cousine? Oui. Madame de Lignolle? oh! non, non. - Vous ne vous en souciez pas? il est vrai qu'elle est bien vive pour être bien discrète. - Sans doute. -D'ailleurs votre conduite l'intéresse peut-être assez.... - L'intéresse? point du tout! - Point du tout? Ah, monsieur! maintenant je sais que la jeune personne qui lui a tout expliqué, est un cavalier charmant; et vous voulez que je sois encore votre dupe? - Madame. . . - Laissons cela : c'est un article très-délicat auquel nous reviendrons quand il en sera temps. Monsieur, je vous souhaite a mon tour un bonne nuit. Reposez-vous, si bon

vous semble, mais croyez que je ne m'endormirsi

plus.

J'usai de la permission; car, après les diverses agitations de cette nuit heureuse et fatale, le sommeil me devenait bien nécessaire. Cependant on ne m'en laissa pas long-temps goûter les douceurs: les premiers rayons du jour amenèrent dans notre chambre madame de Lignolle, qui se servit de son passe-partout pour entrer. Je-fus réveillé par les baisers qu'elle ne donnait: Te voilà, ma petite Brumont! quel bonheur! je ue t'attendais pas! tout à l'heure par basard on vient de me dire....

Elle courut au cabinet avec une inquiétude marquée et regardant à travers les vitres : Ma tante, vous avez mis là ma petite cousine toute seule? Vous avez bien fait. - Pas trop, ma nièce. - Pourquoi? - Parce que j'ai passé une assez mauvai e nuit. - Et vous l'avez enfermée, ma cousine! ah, c'est encore mieux cela. - Mieux? d'où vient? - Ai-je dit mieux, ma tante? - Oui, ma nièce. - C'est que je parle sans réflexion, car .... quel danger? - Sans doute dans un appartement où il n'y a que des femmes. - Que des femmes, oui, ma tante; el des hommes dans les appartemens voisins, pour les défendre en cas de... Oui! voilà ce que c'est! Pourquoi donc n'êtes-vous venue qu'à deux heures du matin, ma tante?-Parce que j'ai voula vous amener cette chère enfant, ma nièce. - Que vous êtes bonne! - Bien bonne, n'est-ce pas? - Brumout, pourquoi dons ne m'aves vous pas fait éveiller? - C'est moi, ne

la grondez pas , c'est moi qui n'ai pas voulu qu'on vous éveillât. --- Vous avez eu bien tort, ma tante... Tu ne dis mot, ma petite Brumont; tu es triste? va je suis aussi bien fâchée! - De quoi, ma nièce? -M is de ce que vous avez été toutes deux fort mal couchées. - Tu avais donc un lit pour cette enfant? - Elle aurait partagé le mien, ma tante. - Voilà instement ce que je n'ai pas voulu, ma nièce. --Vous auriez pourtant passé une meilleure nuit. --Oni, mais toi?-Bon! nous nous arrangerous bien ensemble. - C'est pourtant une très-mauvaise coucheuse .- Trouvez-vous, ma tante? --Elle remuc toute la nuit! sans cesse elle était sur moi!-Sur vous?-A peu près!-A peu près! bon. Je ne cessais de la repousser. Elle m'échauffait! elle m'étouffait! elle ... -- Mon dieu! mais.... - Eh bien, ma nièce, qu'est-ce qui vous inquiete? --- Mais. .. yous. ... yous en avez donc été prodigieusement incommodée? - Vraiment! si cela m'arrivait toutes les nuits!... à mon âge!.. mais pour une fois!

Madame de Lignolle fut pleinement rassurée par le ton de bonhomie dont sa maligne tante prononça ces dernières paroles. L'étourdie nièce n'en vit que le côté plaisant. Ah! mais toi, Brumont, s'écria-t-elle en m'embrassant, tu as du passer une bonne petite nuit. Ma tante ne t'aura pas empêchée de dormir?... Tiens, tu as du chagnin; et moi aussi, je t'assure. Je suis désolée, désol'e qu'on ne t'ait pas indiqué ma chambre. Cependant... tiens..... conviens que c'est bien drôle.... de te voir ainsi.... la, près... tiens, pardonne; mais je ne peux plus y tenir.

En effet, les éclats de rire quelque temps retenus s'échappèrent. L'explosion fut si forte et dura si long-temps, qu'enfin la comtesse tomba sur le lit où elle en pama. Cette écervelée rit de si bon cœur, qu'elle vous donne envie d'en faire autant, dit la tante; et elle imita la nièce de manière que je vis le moment qu'elle la surpasserait. Comment alors me défendre de partager leur gaieté? Notre joyeux trio fit tant de bruit, que mademoiselle de Mésanges en fut reveillée.

La prisonnière vint frapper à ses carreaux. Madame de Lignolle, dit la marquise, ouvre à cette enfant; prends la clef dans ma poche. La comtesse, pour avoir plus tôt fait, se servit de son passe-partout; sans entrer dans le cabinet, cria bon jour à sa cousine, et revint de mon côté s'asseoir sur le bord du lit : la petite Mésanges, volant sur ses pas, arriva comme elle, et me dit en m'embrassant : Bon jour, ma bonne amie. - Qu'est-ce que cest donc! s'écria la comtesse, surprise et fachée : qu'est-ce que c'est donc que ces familiarités-là? et ce nom que vous lui donnez? apprenez que je ne veux pas qu'on embrasse mademoiselle de Brumont, et qu'elle n'est la bonne amie de personne .- Bien, ma nièce, s'écria la marquise. Bien! morigénez un peu cette effrontée; cela vient tout de suite manger dans la main!-La bonne amie de personne, répondit cependant notre Agnès, devenue plus hardie : ah, celui-là est

drole! je ne sais peut-être pas que c'est ma bonne amie, à moi!-Mais, mademoiselle, reprit madame de Lignolle, allez donc, s'il vous plait, mettre un mouchoir, vous êtes toute nue!---Qu'est-ce que ça fait ça? répliqua l'autre; il n'y a pas des hommes ici. - La marquise la contredit : Non, il n'y a pas des hommes; et d'un ton brusque elle ajouta: Mais il y a des femmes, des femmes, entendez-vous petite sotte?.... Allez.... un moment, un moment! comme vous avez les yeux battus! quel métier avez-vous donc fait cette nuit? -Qu'est-ce que j'ai fait?.... rien, puisque je n'ai pas seulement dormi. — Et pourquoi n'avez-vous pas dormi? - Pourquoi?... ah! dame! parce que j'écoutais toujours pour voir si je ne vous entendrais pas ronfler... - Ronfler! cette expression!... vous aimez done bien à entendre ronfler? - Co n'est pas ça, mais c'est que, quand on est toute scule dans un lit à s'ennuyer, il faut bien qu'on . s'amuse à quelque chose.

En parlant, elle jouait avec une boucle de mes cheveux. Tout à coup l'impatiente comtesse l'apostropha d'une bonne tape sur la main; et, la prenant par les épaules, elle la reconduisit à son cabinet, en lui répétant d'aller mettre un mouchoir. La marquise l'applaudit : Oui, mon enfant. donne-lui des leçons de décence; va, donne-lui des leçons de décence.... Tiens, madame de Lignolle, rends-moi le service de l'aider à s'habiller afin qu'elle ait fait plus vite, et que nous puissions la renvoyer, car il faut que je te parle.

Je vous réponds que la comtesse, assez contra-

rice d'être un instant ailleurs qu'à mes côtes, ent bientôt fini avec la cousine. Je vous téponds que, pour l'habiller de la tête aux pieds, il lui fallut moins de temps qu'ordinairement elle n'en mettait à me passer un seul jupon. Aussi toutes deux rentrèrent bientôt dans la chambre à coucher. La marquise complimenta l'une sur sa promptitude, et pria l'autre d'aller se promener dans le parc .---Ah, mais c'est qu'il est de bonne heure pour se promener! --- Tant mieux; l'air du matin vous rafraichira. Ah! mais, c'est que pour se promenen... il faut marcher. —Eh bien? —Eh bien, j'ai de la peine à marcher. —Bon! mademoiselle la douillette! ses souliers la blessent! - Non, ce ne sont pas mes souliers. Ce n'est pas au pied que j'ai mal. -En voilà assez de dit. Partez, partez. C'est apparemment que ça me gêne quelque part, parce que..... Oh mon dieu! cette manière de parler si lente me fait mourir, interrompit la comtesse. Est-ce votre corset qui vous gene? -Oh que non, ob que non! ce n'est pas non plus mon corset. -Eh pour dieu! quoi donc? - Dame, c'est qu'apparemment je commence.... apparemment que je vais devenir aussi bonne à marier, moi!-Tiens, s'écria la marquise : quelle sottise elle vient nous... Madame de Lignolle, fais-moi donc, je t'en prie, partir cette impertinente. Tu ne vois pas qu'elle ne sait que dire, et qu'elle ne veut que tuer le temps. - Oh que si! je sais ce que je dis.... Toujours, malgré que ça ne soit pas bien nécessaire, souvenez-vous que vous m'avez promis de m'aveztir. . . .

Nons n'entendimes pas le reste, parce que la comtesse, voyant enfin sa cousine dans le corridor, lui ferma doucement la porte au nez.

Fort bien! ma nièce; et mets les verroux, que personne ne vienne nous interrompre!.... Oui, assieds-toi là sur le bord du lit. Mais regarde-moi donc aussi quelquefois? Tu n'as des yeux que pour mademoiselle de Brumont.-Ah! c'est pour la consoler. Elle a du chagrin, voyez-vous?—Il est sûr qu'on ne l'entend pas souffler, et elle ne. paraît point dans son assiette ordinaire. - Oh! non, dit mademe de Lignolle, en m'embrassant: elle est désolée qu'on ne l'ait point amenée chez moi.... Elle a sûrement beaucoup d'amitié pour vous, ma tante; mais comme elle me connaît davantage, elle cut mieux aimée passer la nuit à mes côtés, je le gagerais. - Là! là! Madame ne vous en faites pas tant accroire? Si je l'avais souffert... - Plait-il, ma tante. - Oui, ma nièce. Vous imaginez que, parce qu'on n'est pas tout-à-fait si jeune et si gentille que vous ... -- Comment? -- Eh! mon dieu, il ne tenait qu'à moi. - Ce que vous me dites là, ma tante, est....-La vérité.- De toutes les manières incompréhensible. - Je vais donc'm'expliquer, ma nièce. - Ah! vite, vite, je snis sur des charbons brûlans.

Madame de Lignolle, il me parattrait en effet très-étonnant, mais pourtant très-désirable, que vous ne connussiez pas tout-à-fait si bien la prétendue demoiselle ici couchée près de moi!— La prétendue demoiselle!— Ma nièce, je vous déelare, et puissé-je vous apprendre quelque chose

qui vous surprenne; je vot s déclare que cette jolie fille est un homme. - Un homme! Etes-vous... êtes-vous sûre, ma tante? - Sûre ... Et lui-même ... Il est là pour me démentir, si je ne dis pas l'exacte vérité; lui-même voulait, il n'y a pas deux heures, m'en donner des preuves. - Voulait vous en donner....? Cela ne se peut pas! - Ne vous en étonnez pas trop, ma nièce, il s'y croyait obligé. -Obligé! Pourquoi? - Ah! demandez-lui. - Dites pourquoi? s'écria-t-elle en m'adressant la parole avec une extrême vivacité : parlez? parlez, enfin? parlez donc? - Vous me voyez, lui répondis-je, si stupéfait de tout ce qui m'arrive, que je n'ai pas la force, pas la force de dire un mot. - Il veut me forcer à faire moi-même ce pénible aveu! reprit la marquise : Ma nièce, il s'y croyait obligé, parce que je l'exigeais. - Vous l'exigiez, ma tante? - Rassurez-vous, je n'en avais que l'air--Que l'air? - Oui, je vous dis, j'ai fait grace au généreux jeune homme, quand je l'ai vu prêt à s'immoler. - Cependant il le pouvait, s'écria la comtesse, aussi surprise que désolée. - Il le pouvait; oui, ma nièce. C'est, j'en conviens, un compliment qu'il faut lui faire. - Il le pouvait, répéta madame de Lignolle d'un ton qui n'annonçait pas moins d'étonnement, et marquait une affliction profonde. - Voilà de suite, Iti répondit la marquise, deux exclamations qui ne sont pas trèspolies. --- Il le pouvait! -- Enfin, ma nièce, tu veux done que je me fâche.... Vous voudries donc, madame, qu'il ne trouvat jamais ces choseslà poss bles que pour yous? - Pour moi! - Madame d'Armincour l'interrompit d'un air très-sérieux: Éléonore, je vous ai toujours connue extrêmement franche, avec moi surtout. Avant de vous faire violence, pour sortir de votre caractère, avant de vous décider à me soutenir un mensonga trop invraisemblable, écoutez-moi.

Cette demoiselle est un homme : j'ai malheureusement plusieurs raisons de n'en pas douter. Il y a plus : je sais maintenant son véritable nom; et tout me dit que depuis long-temps vous ne l'ignorez pas, ma nièce. Hier, j'allai sur les cinq heures à Longchamp, où je sus étonnée de vous voir de si bonne heure, surtout vous, qui le matin même aviez, sous prétexte de quelques affaires, refusé d'y venir le soit avec moi. Vous ne m'avez seulement pas aperçue, madame, parce que vous n'aviez des yeux que pour un cavalier qui, de son côté, vous regardait continuellement. Voilà ce qui me le fit remarquer. C'était mademoiselle de Brumont sous des habits d'homme, ou pour le moins un frère à elle, un frère, dont la figure absolument pareille excitait votre attention comme la mienne. Je m'arrêtai naturellement à cette idée; et, dans ma parfaite sécurité, je ne songeai même pas à pousser plus loin les conjectures. Cependant, immédiatement appès votre voiture, venait, dans une voiture beaucoup plus belle, une espèce de fille fort élégante, qui lorgnait aussi ce jeune homme, dont elle était quelquefois lorgnée. Apparemment que cette femme ne vous aime guère, et que vous ne l'aimez pas davantage; car elle s'est permis de vous faire une impertinence, dont vous

l'avez bien punie. Je vous en fais mon compliment; j'en ai ri de tout mon cœur. Comme j'en riais pourtant, il s'élève tout à coup une grande rumeur. Tout le monde court, chacun se précipite sur le ou la Brumont, que je suivis toujours des yeux, dans l'intention de l'appeler, afin de causer un instant avec lui ou avec elle. Moi, tout ébabie d'un si prodigieux concours, pauvre provinciale, je demande si l'usage des dames de Paris est de courir ainsi comme des folles, pêle-mêle avec les hommes, après le premier joli garçon qu'elles rencontrent. Tous ceux qui m'entourent, me crient : Non pas! non pas! mais celui-ci mérite l'attention . générale; c'est un charmant chevalier, déjà fameux par une aventure extraordinsire : c'est mademoiselle Duportail, c'est l'amant de la marquise de B\*\*\*. Vous pouvez juger de mon étonnement : anssitot j'ouvre les yeux, je me rappelle mille circonstances inquiétantes; et sans trop de malignité, je suis obligée de me dire qu'il devient très-probable que l'amant de la marquise est aussi l'amant de la comtesse. Cependant il ne faut pas me hater de juger légèrement une nièce que j'estime. Je verrai, je l'observerai, je la questionnerai demain, puisque je vais la joindre au Gâtinais. Point du tout! au jour désiré, l'obligeanse madame de Fonrose arrive chez moi, qui me propose tout doucement l'honnête commission de vous mener l'ami du cœur. Charmée d'un hasard favorable à mes secrets desseins, j'accepte, bien résolue à examiner de près la demoiselle, et à faire en sorte que vous ne puissies pas me réduire à jouer ches vous le

rôle d'une complaisante. J'arrive avec l'heureux mortel: peut-être croyait-il, vous voyant couchée, qu'il partagerait du moins le lit de la petite Mésanges. Tout au contraire, je le confisque à mon profit. Au commencement de la nuit, je le tourmente: une heure après, je..... je le prends, pour ainsi dire, sur le fait. Il ne m'avoue pas son nom que je ne demande point; mais il ne peut nier son sexe. Enfin, le matin vient; et, pour qu'il ne me reste aucune incertitude à cet égard, je découvre en plein le chevalier de Faublas.

A ces mots, elle me découvrit en effet; car, d'un coup de main rapide, elle ent va la couverture, qu'elle jeta presque sur mes pieds, et du même temps elle me la ramena sur les épaules. Le moment fut court, mais décisif. Le hasard, qui se déclarait contre moi, voulut qu'alors je me trouvasse arrangé dans le lit, de manière que la pièce du procès la plus essentielle ne pût échapper au prompt regard de l'accusé, de sa complice et de leur juge. Maintenant, ma nièce, s'écria la marquise, j'espère qu'il ne vous reste aucun doute. Là! je dis, en supposant qu'il fût possible de croire qu'avant ceci vous en eussiez; mais convenez, poursuivit-elle en m'appliquant un vigoureux sousset de la même main qui venait de m'exposer presque nu aux regards confus de madame de Lignolle; convenes qu'il faut que ce M. de Faublas soit un effronté petit coquin, pour être aujourd'hui venu coucher avec la tante, par la seule raison qu'il ne pouvait plus coucher avec la nièce.

Ma tante, s'écria la comtesse avec un peu d'humeur, pourquoi donc frapper si fort? vous lui ferez mal! - Oui, mal! il est trop heureux. C'est une faveur.... Madame de Lignolle, à présent que vous ne pouvez plus, sous prétexte d'ignorance, vous en défendre, il faut tout à l'heure prier monsieur de se lever, le mettre sans esclandre à votre porte, et l'y consigner pour jamais. -Le mettre à ma porte! ma tante, hé bien! je vous le dis, c'est mon amant, c'est l'amant que i'adore. - Et votre mari! madame? - Mon mari? c'est aussi lui, je n'en ai pas d'autre que lui. -Quoi! ma nièce, il n'y a pas déjà près de cinq mois que M. de Lignolle vous a vraiment épousée? - Epousée? Jamais. .... C'est lui, ma tante. -Comment? c'est lui qui même la première fois...? -Oui, ma tante, c'est lui. - Ah! l'heureux petit drôle! Quel épouseur, que ce monsieur-là.....! Mais vous êtes grosse! ma nièce. — Hé bien, ma tante, c'est encore lui.... - Mais... - Il n'y a plus de mais, ma tante! ça toujours été lui; ce sera soujours lui; ce ne sera jamais que lui. - Jamais que lui! et comment ferez-vous.....? -- Comme j'ai déjà fait, ma tante, avec lui. - Mais quel flux de paroles! voyez un peu!-Je ne vois que lui! - Mais, au moins, entendez. . - Je n'entenda que lui. - Mais écoutez donc. - Je n'écoute que lui. - Allons, ma nièce, quand vous voudrez.... - Je ne veux que lui!...- Vous ne voulez pas que je vous parle un moment? - Je ne parle qu'à lui. - Eléonore, vous ne m'aimez donc pas? -Je n'aime..... Ah! si fait; je vous aime aussi.---

Hé bien, laisse-moi donc m'exphiquer : Dis-moi, malheureuse! comment feras-tu pour cacher ta grossesse? - Je ne la cacherai pas. - Mais votre mari vous demandera qui a fait cet enfant. - Je lui répondrai que c'est lui. - Et, s'il n'a jamais couché avec toi, comment veux-tu qu'il te croie? Hé! mais, c'est à cause de cela qu'il me croira. - Comment! c'est à cause de cela? - Sûrement, à cause de cela: - Allons, ma nièce, voilà que nous faisons ensemble des quiproquos. Vous êtes si vive, qu'il est impossible de s'expliquer avec vous .- Je suis vive! Vous ne l'êtes pas peutêtre? ..... Eh! le moyen de ne pas l'être avec une écervelée.... Voyons, faites-moi la grâce de m'expliquer de quelle manière on peut s'y prendre pour persuader à un homme qui n'a jamais épousé sa femme, que pourtant il lui a fait un enfant? ---Regardez si ce n'est pas désespérant!.... Mais, nia tante, faites-moi vous-même la grâce de m'expliquer pourquoi vous imaginez que j'irai faire à M. de Lignolle un raisonnement aussi bête que celui-là? - Ma nièce, c'est vous qui me le dites. -Tout au contraire! je me tue de vous crier que ie lui déclarerai que c'est lui qui m'a fait cet enfant. ..... Ah! je comprends enfin ; lui, c'est monsieur?-Eh! oui. Quand je dis lui, c'est lui.-Ma foi, je ne l'aurais pas deviné, ma nièce. Quoi! vous irez vous-même annoncer bonnement à votre mari que vous l'avez fait. . . . . Ce qu'il mérite d'être. - Dans un sens, je ne dis pas non, ma mièce. - Dans tous les sens possibles, ma tante. Ah! cela est autre chose. Jo ne puis, madame,

approuver vos désordres .- Mes désordres! -Revenons, revenons à l'article important. Si ton mari se fache? - Je m'en moquerai. - S'il te veut faire enfermer? - Il ne le pourra pas. - Qui l'en empêchera?- Ma famille, vous et lui!-Ta famille sera contre toi. Moi, je te chéris trop pour te faire jamais le moindre mal; mais, dans une affaire aussi malheureuse, je serai du moins forcée de rester neutre. Il ne te restera donc que monsieur. - S'il me reste, je n'en demande pas davantage. - Oui, il te restera... pour te défendre. Mais le pourra-t-il? Et si l'on t'enferme... - Non, non. Tenez, ma tante; j'y pensais cette nuit. J'aj dans ma tête un projet .... - Un beau projet, je erois! dis pourtant, dis?-Je ne peux pas, il n'est pas temps. - Eh bien! ma nièce, je vais vous enseigner, moi, le seul parti qui vous reste à prendre. - Voyons? - Il faut le plus tôt possible, madame, vous faire épouser par M. de Lignolle, et.... - Ça d'abord, ça ne se peut pas. --- La raison?-La raison est que ça ne se peut pas. Mais, quand cela se pourrait, je ne le voudrais pas. A présent, je sais ce que c'est : jamais votre nièce ne sera dans les bras d'un homme. — Jamais dans les bras d'un homme! Cependant, lui....-Lui, ma tante, s'écria-t-elle avec passion, ce n'est pas un homme, c'est mon amant! -- Votre amant! Ne voilà-t-il pas une bonne raison à donner à votre mari? - Supposons que la raison soit mauvaise; au moins est-il certain qu'elle vaut encore mieux qu'une mauvaise action. N'en est-ce pas une indigne, n'est-ce pas une horrible perfidie, que d'al-

ler froidement se partager entre deux hommos pour trahir l'un plus à son aise, et retenis l'autre en le désespérant?.... car, j'en suis sûre, s'écriat-elle en m'embrassant, il en serait désespéré.-Si pourtant vous vouliez m'écouter, madame, vous verriez que votre tante ne vous conseille ni le libertinage, ni la perfidie. Vous m'avez interrompue, comme j'allais vous dire qu'en vous faisant épouser par M. de Lignolle, il fallait tout d'un coup changer de conduite, et rompre cette intrigue. . . . . Une intrigue! Fi donc, ma tante. Dites une passion qui fera le destin de ma vie!-Qui en fera le malheur, si vous n'y prenez garde? - Point de malheur avec lui, ma tante. - Toujours du malheur où il y a du crime, ma nièce.... Ecoute, ma petite, je suis bonne femme, j'aime à rire; mais ceci passe la raillerie. Vois d'abord combien de dangers t'environnent. - Je ne connais point de dangers, quand il s'agit de lui.-Et ta conscience, Eléonore! - Ma conscience est tranquille. - Tranquille! cela ne se peut pas. Vous qui ne mentiez jamais, vous mentez.... Écoute, Éléonore, je te chéris comme mon enfant. Je t'ai toujours idolâtrée. Trop, peut-être. Je t'ai peut-être gâtée; mais tâche de te souvenir, comme dans les choses essentielles je me suis toujours attachée à te donner les meilleurs principes. Tiens, ma fille, tu vas aujourd'hui couronner la Rosière... -Oh! ne m'en parlez pas! s'écria-t-elle, en se précipitant dans les bras de sa tante, et saisissant ses mains dont elle se couveit le visage. Oh : ne m'en parlez pas! Et moi, penetre du ten dont

ces paroles furent prononcées : Madame la marquise, c'est à moi, c'est à moi seul, que vous deves tous vos reproches. Excusez-la, plaignez-la, ne l'accablez pas. O mes enfans, répondit-elle, si vous ne voulez que m'attendrir, cela ne vous sera pas difficile. On me fait rire; tout de suite..... Soit, j'y consens, pleurons tous trois..... Écoutez cependant, écoutez, ma nièce : Vous souvenez-vous de l'année passée? A la même époque, au même jour, je vous disais: Éléonore, je suis fort contente de toi. Mais bientôt, ma fille, d'autres temps ameneront d'autres obligations. On n'a pas toujours dans la vie des devoirs aussi doux à remplir, que celui de secourir l'indigence. Le temps approche où tu t'en imposeras peut-être, qui te séduiront d'abord, et te deviendront ensuite pénibles...

La comtesse, à ces mots, quitta brusquement son attitude humiliée, et du ton le plus animé: Qui te séduiront d'abord, répéta-t-elle. Eh! comment m'auraient-ils séduite? On ne me les fit point connaître. On conduisit gaiement au sacrifice une innocente victime qui promit ce qu'elle ne comprenait pas. Vous, madame la marquise, vous qui me parlez ici de devoir, eseriez-vous affirmer qu'alors vous avez fait le vôtre? Quand mes parens, engoués des prétendus avantages de ce mariage fatal, vinrent vous présenter madame de Lignolle, vous me défendites par vos représentations, je le sais; je sais que votre consentement vous fut pour ainsi dire arraché : mais qu'importait votre trop faible résistance? Ne deviez-vous pas la fortifier de la mienne? Ne deviez-vous pas

me tirer à l'écart, et me dire : Ma pauvre enfant, je t'avertis qu'ils vont te sacrifier; je t'avertis qu'ils trompent ton inexpérience par d'éblouissantes promesses? Veux-tu, pour le frivole avantage d'être présentée à la cour quelques mois plus tôt, d'aller des demain aux assemblées, aux bals, aux spectacles de la capitale; veux-tu faire à jamais le sacrifice de ta liberté la plus précieuse, de la seule vraie liberté, celle de ta personne et celle de ton cœnr? Te trouves-tu si mal avec moi? Es-tu donc pressée de me quitter? Tiens, il n'est plus temps de fonder ta sagesse sur ton ignorance; puisqu'ils voulent t'abuser, il faut que je t'éclaire : quand une fille naturellement vive se montre, au printemps, émue du spectacle de la nature, est surprise dans de fréquentes rêveries, avoue des inquiétudes secrètes, se plaint d'un mal qu'elle ignore, on dit communément qu'il lui faut un mari. Mais moi qui te connais, moi qui t'ai vue toujours caréssée de ceux qui t'entouraient, répondre à leur attachement par un attachement égal, payer mes soins de reconnaissance, et me chérir autant que je t'aimais, pleurer les malheurs d'un vassal, et même les peines d'un étranger; je crois que la nature, avec la vivacité bouillante. t'a donné la tendre sensibilité; je crois que ce n'est pas seulement un mari qu'il te faut, je crois qu'il te faut un amant. Néanmoins on s'obstine à te faire épouser M. de Lignolle. Tu n'as pas encore seize ans, il a cinquante ans passés: ta jeunesse à peine commencera que son automne sera finic Comme tous les vieux libertins, il deviendra valés

tudinaire, infirme, dur, grondeur, jaloux; etpour comble de malheur, six fois par an peut-être tu seras obligée, obligée de supporter le dégoût de ses embrassemens.... Car ma tante ne pouvait pas deviner qu'il me resterait du moins dans mos infortune cette consolation, que mon prétendu mais capable, ma nièce, s'écria-t-elle en pleurant? -Jamais, ma tante. - Fi! le vilain homme!.... - Vous ne pouv ez pas le deviner, ainsi vous deviez me dire : Six fois par an peut-être tu seras obligée, obligée de supporter le dégoût de ses embrassemens; et pourtant, s'il se rencontre un jeune homme joli, spirituel, sensible, épris de tes charmes, digne de toi, tu seras encore obligée, obligée de repousser ses hommages qui t'outrageront, et son image qui te poursuivra. Pour rester vertueuse, il faudra que tu contraries continuellement le plus doux penchant de ton cœur et le plus sacrée des lois de la nature : ou bien, on viendra sans relâche crier à ton oreille ces mots terribles : Sermens! devoirs! crimes! malheurs! Ainsi, tu pourras languir pendant trente ans et plus, réduite aux plus cruelles privations d'un célibat forcé, et condamnée aux devoirs plus oruels d'un tyrannique hymen; et, si tu succombes aux séductions d'un amour invincible, tu pourras être enterrée toute jeune dans la solitude d'un couvent, pour y périr bientôt, chargée du mépris public et de la haine de tes parens. Que si vous m'eussiez ainsi parlé, madame la marquise, je me serais écriée : Je ne veux pas de votre M. de Lignolle, je n'en veux pas! j'aime mieux mourir fille! et ils ne m'auraient pas mariée malgré moi, et ils m'auraient tuée peut-être; mais ils ne m'auraient pas conduite à l'autel!

Jamais capable! répéta la marquise en pleurant. Ah! le vilain homme! ah! ma pauvre petite, comment vas-tu faire? Pauvre petite! il n'y a donc pas de remède. Jamais eapable...! Voilà qui est bien différent! Cela change beaucoups..... Mais non, cela ne change rien. Ma chère enfant, tu n'en es seulement qu'un pen plus à plaindre..... L'éonore, vous n'en devez pas moins tout à l'heure, et pour toujours, renoncer au chevalier.—Renoncer à lui? Plutôt mourir.

Bien du monde qui se lève, reprit madame d'Armincour! Il est temps aussi que nous nous le-

vions, et que cette demoiselle s'hahille et s'en S'en aille! ma tante. - Eh oui! ma nièce. Croyez-vous qu'il soit possible qu'elle paraisse à cette sête .- Qui peut donc l'en empêcher?-Comment! n'y a-t-il pas cinquante personnes qui étaient hier à Longchamp, et qui la reconnaîtraient comme je vous reconnais?-Oh, que non!-Ne dites pas non! c'est une chose certaine, et vous seriez perdue.-- Qu'importe ? pourvu qu'il ne s'en aille pas. Quand je l'entends raisonner ainsi, les chevenx me dressent sur la tête. — Quoi, ma tante, ne suis-je pas la maîtresse?... - D'ailleurs, madame, vous êtes obligée de le renvoyer; c'est votre devoir. -- Mon devoir! le voilà revenu ce mot. .. -- Allons! interrompit la marquise en me jetant le drap sur le nez, il faut prendre un parti car avec elle les disputes ne finissent pas.

Madame d'Armincour, en se hâtant de passer une camisole et un jupon, s'écria: Bon dien! voilà que j'y songe; chacun se demanderait où cette demoiselle a couché. Chacun saurait que c'est là! Ne dirait-on pas que j'ai aussi quelque chose de commun avec ce morveux, moi? Je serais pour aujourd'hui l'héroine de l'aventure... d'une aventure galante, à soixante ans passés! c'est s'y prendre un peu tard. Allons, madame, vous sentez qu'ils'agit bien moins de m'épargner un ridicule que de sauver votre réputation, que de vous sauver vous-même. Il faut qu'il parte.... Non, ma nièce, je ne souffrirai pas que devant moi vous soyez sa femme de chambre. Je l'habillerai pour le moins aussi vite et aussi décemment que vous

le pourries faire. N'ayer aucune espèce de crainte, je ne suis ici que le chien du jardinier.

Il y ent tout le temps que durs ma toilette, une contestation fort vive entre la tente, qui vouleit toujours que je partiese, et la nièce qui ne le

voulait toujours pas.

Cependant on vint avertir madame de Lignolle qu'il était nécessaire qu'elle descendit, pour ordonner anglques derniers arrangemens relatifs à la fête. Je suis à toi tout à l'heure, me dit-elle. Un moment après, la tante aussi me quitta et revint avant la nièce, qui pourtant ne tarda pas. Un bon quart d'heure à peu près s'écoula, et je n'ai pas besoin de dire que la dispute recommencée allait toujours s'échauffant, quand on vint de nouveau déranger la comtesse. Obligée de me quitter encore, elle m'assura du moins que ce serait l'affaire d'une minute. Mais elle était à peine descendue, lorsque sa tante me dit : Monsieur, je vous crois. un peu moins déraisonnable qu'elle, vous devez sentir quibien votre séjour ici peut la compromettre. Cédez à la pécessité, cédez à mes sollicitations, et s'il le faut à mes prières. Elle m'entraina, elle me conduisit par des détours qui m'étaient inconnus, dans une espèce de basse-cour, où sa voiturem'attendait. Comme j'y montais, le hasard amena près de nous mademoiselle de Mésanges; Ma bonne amie, vous vous en allez?-Hélas, oui! - Ma honne amie, faites, je vous en prie, mes complimens à mademoiselle Des Rieux. - Je n y m'assurez bien qu'elle ne tardera pas à devenir

trais point avec la marquise. Comment pouvezvous me soupçoinner encore d'être lèsses sou pour
me prêter à la bizaire sintaine de cette semme,
qui s'est mise en tête qu'elle devait attaquer de
braves jeunes gens avec leurs armés. C'est que,
voyez-vous, plus j'y pense, plus je reconnists qu'il
convient, pour la sûrete publique, d'arrêter le
mal dans son principe. Ceci deviendrait d'an
trop dangereux exemple. Comment, chacane
n'aurait qu'à vouloir se mettre à la mode, toutes
les bonnes fortunes finiraient donc par des coups
de pistolets? Et jugez quel tapage on entendrait
chaque jour aux quatre coins de Paris!

Rosambert, qui me vit souvire, me fit, sur ceffes qu'il appelait mes maitresses, cent plaisanteries et cent questions. Je finis par me prêter de boand grâce à sa gaieté; mais sa curiosité n'ent pas lieu d'être satisfaite.

Mon père ne revint à l'hôtel que deux heures après moi; mon père me fit errendre qu'il était fâche de m'avoir laissé seul toute la journée; je fui représentai respectueusement qu'il serait trop bon de se génér pour son fils. Il inte demands comment j'avais passé la n'uit. Afin de rie pas mentir, je répondis: Mail et bien, mon père, « Le sommeil n'a pas été profond? reprit-it. — Profond! pardonnez-moi; mais souvent interrempu. — Vous avez éprouvé de grandes agitations? — De pandes agitations! oui, mon père. — Les rèvées ont été bien facheux? — Oh! bien facheux! Il y en a eu un surtout qui, vers le milieu de la mail, m'a singulièrement tourmenté. — Mais le mattre

du moins wous avez tranquillement reposé?-Le matin. .... Non. Fétais inquiet le matin. - La faligne apparemment?- Un peu de fatigue peutetre, et encore les suites de ce rève. - Raconter-le moi done. - Mon père.... c'était.... c'était une femme. . . Toujours des femmes! Ba! mon fils. iongen à la vôtre. --- Ah! depuis sept heures du natin (c'itait l'houre à laquelle je m'étais mis en wate), depuis sept houses, je vous assure que je me suis presque continuellement eccapé de son sorvenir. Mon père, quand done recevrai-je de ses nouvelles? - Vous savez combien j'ai mis de monde en campagne, et sous quinzaine je compte noi-même partir avec vous. - Pourquoi pas plus Mt?-Mais, réplique-t-il d'un air embarassé, jo ne suis pas prêt. Il faut d'ailleurs attendre .... que rous vons portiez mieux.... que les beaux jouns mient tout de fait venus, - Les beaux joues ! Ah! loin de Sophie, viendront-ils jamais! ...

Quand je parkis ainsi, j'espérais pourtant quelque bonhour pour le lendemain; le lendemain était ce lundi vivement désiré, qui devait poudant quelques insume nous voir men filéonere et moi réunis. Hélas! notre deuce amente fits trempée. Madame de Fenrose, qui vint le écer faise à mon père une courte visite, trouve le moment de me dire: Il n'y a pas en moyen; sa tante est arrivée le matin chez elle, où elle est enepre.

Le mardi, ce fut tout de même, et le mercredi j'eus du moins la consolation de recevoir un billet de Justine. Il me disait qu'avec le passe-partout jui m'était envoyé, j'ouvrirais la porte sochère et à l'entrée de la rue du Bac, du côté du Pont-Royal. M. le vicomte me prisit d'être là, sur les

sept heures du soir.

Bon! madame de B\*\*\* n'est donc pas fâchée contre moi. Depuis vendredi je n'avais pas entendu parler d'elle. Ce long silence, après notre aventure, commençait à m'inquiéter. Faublas, elle m'est pas fâchée! Faublas' heureux jeune homme, applaudis-toi!.... et je baisai le billet de Justine, et je fis un saut de joie.





Ayant tire de sa poche deux pirtoletr chargéa ; elle étendit la Baronne à ses pieds.

# Ow Chévalier DE FAUBLAS.

Tome Huitième).



Same attendre la réponse du barbare je me précipite après l'infortance .

PARIS,

CHEZ LES MARCHANDS DE MOUVEAUTÉS.

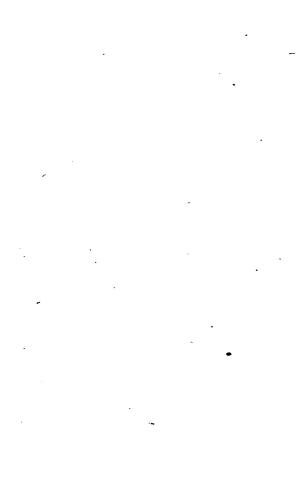

## VIE

DU CHEVALIER

## DE FAUBLAS.

TOME VIII.

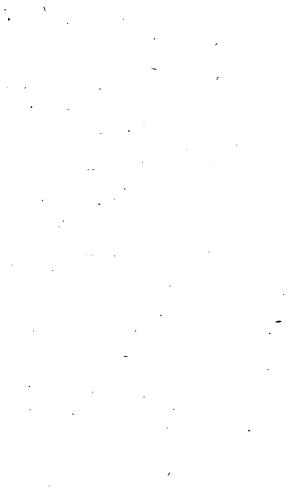

### VIE

DU CHEVALIER

# DE FAUBLAS,

PÁR

LOUVET DE COUVRAY.

AVEC FIGURES.

TOME VIII.

A PARIS,

CHEZ L. TENRÉ, LIBRAIRE, BUE DU PAON-SAINT-ANDRÉ, 8° 1.

1820.

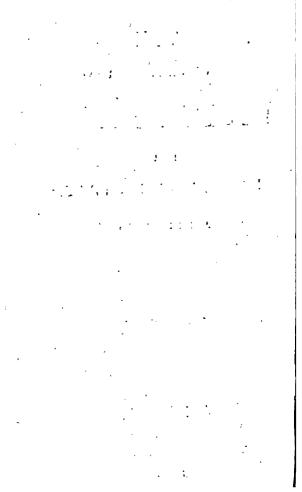

#### FIN DES AMOURS

DU CHEVALIER

#### DE FAUBLAS.

J'erars si impatient de savoir ce que la marquise m'allait dire, qu'avant l'heure indiquée je fus au rendez-vous. J'eus tout le temps d'examiner la maison, que je trouvai jolie, commede et bien meublée. J'y remarquai surtout deux petites chambres à coucher qui se touchaient; deux chambres à coucher, qu'aujourd'hui même jecrois voir, et que dans cent aus, si j'étais au monde, je croirais, hélas! voir encore aussi bien qu'aujourd'hui.

M. de Florville arriva sur la brane; il vint me joindre dans l'une des deux petites chambres. Aussitôt j'embrassai ses genoux : Oui, dit la marquise, demandez grace à votre amie que vous avez outragée, que vous avez réduite à risquer une témérité qui pouvait la perdre, et vous compromettre. - Mais aussi, ma belle maman, pourquoi... pourquoi m'avez-vous?.... Je crois, interrompit-elle, je crois vraiment qu'il va me demander poutquoi j'ai résisté! Laissez, monsieur, laisser. Songez qu'au lieu de renouveler vos offenses, your deves solliciter votre pardon. Che-

valier, je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi nous nous voyons ici? Vous concevez qu'après la cruelle scène de vendredi dernier, je ne pouvais, sans une extrême imprudence, retourner ches Justine. - Sans doute, Cette scène. ... - Chevalier, vous ne me parlez plus de Sophie? - Depuis son dernier malheur, j'ai si rarement obtenu le bonheur de vous voir! j'en ai joui pendant si peu de temps! nous avons eu tant de... - Sans doute; mais dites vrai : n'aimez-vous pas un peu moins votre charmante épouse? - Moins? - Parlez, neme cachez aucun de vos sentimens, vous m'en avez promis la confidence. - Moins? davantage! Madame la marquise, chaque jour davantage! jel'adore! il semble que l'absence... - Gependant, madame de Lignolle? - Ah, oui, m'est infiniment ohère! et ne le mérite-t-elle pas?--Je vous le demande à vous-même? Vous l'avez vue. Vous la connaissez mieux. - Il est vrai qu'elle est assez gentille, cette enfant, et d'un bon petit caractère. On m'avait un peu trompé sur son compte. Au reste, je suis déjà bien revenue des fâcheuses préventions, .. Yous, chevalier, je trouve pourtant bien singulier que vous ayez.... de la tendresse, de l'amour même pour deux femmes,..... Dites pour trois, ma belle maman. - Non, s'écriat-elle vivement : impossible cela, par exemple, impossible! - Je yous assure. ... N'assurez pas. Tous les jours on distingue une épouse charmante. Quand elle est éloignée, on la regrette. Alors même il peut arriver qu'on se sente un gosût décide, un attachement très-vif pour une femme....

aimable; mais pour deux! voilà ce qui me paraîtra toujours inconcevable. Non, jamais je ne comprendrai que l'amant de la comtesse puisse être en même temps le mien. Jamais je n'entendrai cela, jamais!

Je la regardais attentivement; elle m'observait: apparemment que l'air d'embarras et d'irrésolution qu'elle dut remarquer dans toute ma personne, lui fit mal augurer de ma réponse. Je la vis palir, et sa voix s'altéra : Cet entretien paraît vous mettre à la gêne? reprit-elle aussitôt. Parlons d'autre chose..... La campagne est-elle déjà belle?—La campagne! -- Oui, vous y avez été samedi soir.... et vous êtes revenu dimanche.... Un très-court voyage!.... Dites-moi, je vous prie, ce que c'est qu'une demoiselle de Mésanges?.... De Mésanges!-Cette enfant-là ne vous est-elle pas aussi déjà devenue infiniment chère? - Infiniment chère! à quel titre? ..... C'est une femme, d'abord; voilà pour Faublas le meilleur des titres! et puis, ne serait-il pas trop étonnant que, vous étant trouvé, par occasion, le maitre de passer une nuit. avec la douairière d'Armincour et la demoiselle de Mésanges, vous n'eussiez pas donné la préférence à celle-ci? En supposant même que le choix ne vous ait pas été laissé, je vous connais trèscapable d'avoir, si vous étiez couché dans le même appartement, tout doucement quitté la grande chambre de la vieille, pour vous glisser dans le cabinet (1) de la jeune....-Vous rou-

<sup>(1)</sup> Medame de B\*\*\* la conneissait ce cabinet-là.

wissez? Vous ne dites mot? - Madame, ... quand ces détails seraient vrais, qui pourrait vous les evoir donnés ? - Quand ces détails seraient vrais, j'aime beaucoup la supposition. Faublas, n'essayez pas de mentir; votre air et votre maintien, votre silence et vos discours, tout en vous décèle un coupable. Faublas, un hasard fort singulier ne m'a donné qu'une partie de ces détails. Mais vous devez savoir que, toutes les fois qu'il me sera permis d'apercevoir seulement un coin du tableau, je serai femme à deviner le reste. Je ne sais pas bien si vous avez pu consacrer toute votre nuit à la jeune personne, ou ne lui donner qu'une heure; quoi qu'il en soit, je m'en rapporte à veus sur le bon emploi du temps. Je ne m'étonne plus qu'il soit déjà question de marier la petite. Je conçois que cela peut être aujourd'hui pressant de plus d'une manière. Au reste, poursuivit-elle du ton le plus sérieux, je suis loin de vous reprocher le mystère que vous me faisiez de cette aventure; dans ce cas-ci, l'indiscrétion serait vraiment une perfidie. Je vous en creis incapable. Je suis sûre que vous gardeses un profond silence sur tont cela; je suis sure que vous n'en aves rien dit à M. de Rosambert. -- A M. de Rosambert! -- Ne le connaisses vous pas ?- Trop bien !- Je le erois; vous l'avez encore vu dimanahe. - Dimanche! --- Comment! est-ce que je me trempe de jour? est-ce que ce n'est pas?....

Je me précipital aux genoux de la marquise. O ma généreuse amie! pardonnes-moi. — Au moint, ejouta-t-elle en me faisant signe de me releve.

songez que vous êtes engagé d'honneur à venir me voir combattre encore mon ennemi, --- Votre ennemi ne veut pas.... - Tenir sa parole? Je saurai bien l'y contraindre. Faublas, serait-il possible que son châtiment vous parût aujourd'hui moins juste et moins désirable! Ab! parlez : vos vœux décideront l'événement du combat. J'aime mieux, n'en doutez pas, j'aime mieux mourir de la main du cruel si vous me donnez une larme, que de l'immoler s'il obtient un regret. Vous ne savez donc pas comme je le hais, le barbare! C'est de lui que me sont venus tous les maux que je ne puis supporter; que je ne puis supporter, répétat-elle en pleurant. Avant son lache attentat dans ce village d'Holriss, je n'étais pas encore tout-àfait malheureuse; je n'avais perdu que ma fortune et ma réputation. Vous cependant, Faublas, est-il donc vrai que le perfide ne vous a pas aussi causé quelque irréparable perte, quelque chagrin inconsolable? Ingrat! poursuivit-elle avec la plus grande véhémence, ne dois-tu pas le détester autant que je t'aime?

Madame de B\*\*\* s'enfuit, épouvantée de ce qu'elle venait du dire. Je volai sur ses pas, j'allais l'atteindre, j'allais.... Elle se retourna vers moi. Monsieur, me dit-elle, si vous m'osez retenir, vous ne me verrez de la vie. Il y avait sur sa tigure un effroi si véritable, et dans son attitude quelque ohose de si décidé, que je n'osai lui désobéir. Elle m'échappa.

A mon retour à l'hetel, j'y trouvai madame de Fonrose, qui me demanda malignement comment

se portait M. le vicomte. Elle ne m'apportait d'ailleurs que des nouvelles malheureuses. Madame de Lignolle, depuis quelques jours, assaillie de la foule des petites indispositions, qui toutes annonçaient sa grossesse, se sentait aujourd'hui sériensement incommodée. Il lui était impossible de quitter la chambre, et je ne pouvais l'aller voir, parce que madame d'Armincour, apparemment déterminée à ne rien négliger pour guérir sa nièce d'une passion dangereuse, venait d'annoncer qu'elle ne retournerait dans la Franche-Comté qu'à la Saint-Jean. Elle venait aussi demander à madame de Lignolle, dans son hôtel même, un appartement que sa nièce n'avait pu lui refuser. Ainsi, près de quinze jours s'écoulèrent, pendant lesquels nous n'eûmes, mon Eléonore et moi, d'autre consolation que d'envoyer souvent Jasmin chez Lafleur, et Lafleur chez Jasmin.

Pendant cette quinzaine fatale, je n'entendis point parler de madame de B\*\*\*. Il ne me vint de province aucun renseignement qui put me donner l'espérance que la nouvelle prison de Sophie serait bientôt découverte. Ainsi délaissé de tous les grands intérêts de ma vie, je n'avais plus que de tristes jours et de longues nuits.

Enfin, madame de Fonrose invita le père et le fils à venir ensemble dinet chez elle. A sept heures précises du soir, je quittai, sous quelque prétexte, le salon de la baronne, et m'en allai, par des détours qui m'étaient connus, gagner son boudoir, dont la comtesse m'ouvrit la porte. Hélas! après de grands débats, il avait été décidé la veille que je resterais seulement vingt minutes avec mon amie. Je ne passai la permission que d'un quart d'heure. Aussi je n'eus qu'à peine le temps de l'admirer, de l'embrasser, de lui dire un mot, de lui dire que chaque jour elle me devenait plus chère, qu'elle me paraissait chaque jour plus jolie. Aussi elle eut à peine le temps de me jurer que dans mon absence elle ne vivait pas, que sa tendresse était encore augmentée, que son amour irait ainsi toujours croissant jusqu'au dernier jour de sa vie.

On disputait au salon, quand j'y rentrai: la consternation cessa dès que je parus. Apparemment que la baronne, cherchant quelque moyen d'occuper M. de Belcour, assez pour qu'il ne s'aperçût point de ma trop longue absence, n'en avait pas trouvé de meilleur que de lui faire une bonne querelle. O divine amitié! tu fus donnée au sexe le plus faible pour l'aider à tromper le plus fort; et tu assurerais constamrent le bonheur de nos femmes, si tu pouvais long-temps durer entre elles.

L'houreux tête-à-tête que je venais d'obtenir ne fit que m'inspirer le désir plus vif de m'en procurer un moins court, malgré la tante d'Eléonore et mon père ensemble conjurés. Au milieu de la nuit suivante, révant à cela, je conçus un hardi projet qui, le lendemain matin, fut approuvé de la baronne, et reçut à la fin du même jour son entière exécution. En m'éveillant je m'étais, par précaution, muni d'une forte migraine; à diner je m'en plaignis encore beaucoup; et le soir enfin, elle

me causa des douleurs si fortes, que M. de Belcour lui-même me conseille de me coucher, Mon père, dès qu'il me vit endormi, s'en alla; et dès qu'il fut parti, je ne dormis plus. Un epiffeur adroit fut aussitôt, grace à mon intelligent domostique, mystérieusement introduit jusque dam ma chambre. Grace à mon adresse, et grace encore à Jasmin, ma femme de chambre, j'habillei fort passablement de la tête aux pieds mademoinelle de Brumont, qu'un suisse très-inattentif ou tresdiscret ne vit pes sortir, et qu'un malhounête fiacre conduisit aussitôt chez madame de Fonrosc. Peu s'en fallait qu'il ne fut minuit. Nous avions jugé convenable de ne point aller plus tôt chez la comtesse, de peur que la marquise na fut pas encore retirée dans son appartement. Aussi madame de Fonrose, arrivant avec moi chez madame de Lignolle, eut-elle l'attention de ne point soufirir que son carrosse entrât dans la cour de l'hôtel, parce qu'il ne fallait troubler le sommeil de personne. Il n'y avait plus chez la comtesse que ses femmes et son mari; sa fante était allée coucher comme nous l'espérions. Comment? si tard! dit le comte. - Nous voulions, répondit la baronne. venir vous demander à souper, nous avons été forcément retenues ailleurs. Mademoiselle ne pouvant plus, à l'houre qu'il est, rontror dans son couvent, n'a point accepté le lit que je lui offrais. Elle a mieux aimé venir vous redemander, pour cette nuit, la petite chambre qu'elle occupait ici dans des temps plus heureur. - Elle a hien fait, repliqua-t-il. -- Très-bien! s'éoria mon Éléenere;

et qu'elle vienne le plus souvent possible me surprendre aussi agréablement. - M. votre père vous a donc mise au couvent, reprit M. de Lignolle?-Oui, monsieur. — Où cela? — Pardon; il ne m'est permis de recevoir personne. - J'entends, poursuivit-il tout bas et d'un ton mystérieux : c'est à cause du vicomte. - Le moyen de vous rien cacher? - Oh! j'en étais sûr, parce que les affections de l'ame me sont familières. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que j'ai vainement cherché ce jeune homme à Versailles; personne ne l'y connaît. -Je vous ai déjà dit, interrompit madame de Fonrose, qui prêtait l'oreille, qu'il avait en effet du crédit chez le ministre; mais qu'il se montrait rarement à la cour. - Et moi, j'ai prié qu'on ne me parlat jamais de lui, s'écria la comtesse. - A propos, reprit le comte, je vous en veux. - De quoi ?- Il y a quinze jours, vous venez au Gâtinais pour cette sête; et des le matin vous partez sans .... On vous aura surement dit que des ordres pressans m'avaient forcée de revenir à Paris. - Et les charades, poursuivit il, comment vont-elles? --- Assez mal depuis quelques semaines. Hier pourtant, j'ai recommencé; mais si peu, si peu! - Tant pis. Allons, mademoiselle, il faut réparer le temps perdu. Très-incessamment, monsieur, --- Tenez! voilà votre écolière que vous négligez, prenez-y garde : on prendra de l'humeus, on vous renverra, et c'est moi qu'on choisira pour vous remplacer, ... Non, monsieur, répondit vivement madame de Lignolle; n'y compten pes, Il n'y a pas long-temps que cela m'a

été proposé; mais je me suis déclarée, cela ne sers point. - Comment donc! est-ce mademoiselle qui vous a fait cette étrange proposition? - Non, dieu merci. - La la, madame, elle y viendra peut-être. Vous verrez, ajouta-t-il en me frappant sur l'épaule, vous verrez que c'est à la longue un métier fatigant. - Pour voue, répliqua sa femme: quant à mademoiselle de Brumont, je suis bien sure qu'elle ne s'en lasse pas. - Assurément, madame la comtesse, et tous ces jours-ci j'ai bien souffert de ne pouvoir pas venir vous donner lecon.-Eh bien, interrompit madame de Fonrose, donnez-lui leçon! moi je m'en vais. - Je ne vous retiens pas, répliqua son amie, car je me sens envie de dormir. - En ce cas, dit M. de Lignolle, je vais reconduire madame la baronne jusqu'à sa voiture, et de là me retirer chez moi. Une bonne nuit, mesdames

La comtesse aussitôt renvoya ses femmes; et, dès que nous fûmes seuls, elle se jeta dans mes bras, elle paya de cent caresses mon heureux stratagème.

O vous! à qui parfois il fut donné d'entrer au lit d'une maîtresse adorée, et d'y veiller toute une nuit pour elle, vous avez, si vous étiez vraiment digne d'une faveur si grande, vous avez goûté plus d'une espèce de ravissans plaisirs. Le vulgaire des amans ne connaît que l'heure de la jouissance; les amans plus favorisés n'ignorent pas l'heure qui la suit. C'est celle d'une intimité plus douce, des éloges mieux sentis, des protestations plus persuasives, des aveux enchapteurs, et des épanchemens tendres, et des larmes délicieuses, et de toutes les voluptés du cœur. C'est alors qu'avec un intérêt égal, le couple fortuné se rappelle sa première entrevue, ses premièrs désirs; c'est alors que, ramenant sa pensée sur le présent qui le charme, il s'applaudit de tant de bonheur obtenu malgré tant d'obstacles; c'est alors que, n'aperceyant plus dans l'avenir qu'une longue suite de beaux jours, il s'abandonne avec une confiance entière aux rêveries de l'espérance.

Oui, dit-elle, j'ai formé le meilleur, le plus charmant des projets : nous pourrons vivre et mourir ensemble. Je ne ferzi qu'une malle de mes hardes les plus nécessaires, j'emporterai mes bijoux seulement, je ne veux pas que ce M. de Li-gnolle ait à se plaindre d'avoir souffert de nous le moindre tort. Nous sortirons de France, nous nous arrêterons où tu voudras; tout pays me semblera beau puisque tu seras avec moi. Mes diamans valent hien trente mille écus, nous les vendrons, nous achèterons dans une jolie campagne.... non pas un château, ni même une maison... une cabane, Faublas! une cabane petite et gentille. Qu'il y ait seulement de quoi loger une personne, car nous serons qu'un. - Comme tu dis, ma charmante amie, nous ne serons qu'un. - Il ne nous faut pas deux pièces pour coucher. Est-ce que nous ferons deux lits? Faublas. - Oh non! pas deux lits. - Par exemple, le jardin sera grand, nous le ferons cultiver ... Tiens, nous marierons à quelque jolie paysanne un paysan bien pauvre, mais qui aimera; nous leur donnerons notre jarcla menaçait. Elle pleura dans mes bras jusqu'à quatre heures du matin. Alors, comme il faliait que je la quittasse, nous convinmes que dans la journée du sur-lendemain je lui amènerais le médecin, et que la nuit d'après verrait le sacrifice douloureux s'accomplir.

Cependant, tout préoccupe la veille du désir de la voir, j'avais, en songeant aux moyens de pénétrer jusque dans son appartement, oublié les moyens d'en sortir. Mon amie, j'y pense un peu tard : comment vais-je faire pour rentrer chez moi?---Hélas! tu vas t'en aller, mon ami. - Oui, mais je n'ai que des habits de femme. Une jeune fille très-parée, courant les rues toute seule à quatre heures du matin, paraitra bien suspecte. La garde m'arrêtera, et je ne me soucie pas du tout de retourner à Saint-Martin. - Bon! n'est-ce que cela, répondit-elle? Attends. Je vais me lever aussi, nous éveillerons la Fleur: sans faire de bruit, il mettra le cheval au cabriolet; accompagné de mon domestique, je te reconduirai moimême jusqu'à ta porte; nous serons ensemble plus long-temps. Ce matin je dirai à M. de Lignolle qu'il était indispensable que tu rentrasse à ton couvent à la pointe du jour.

Ce qui fut dit fut fait. La Fleur, qui nous paraissait entièrement dévoué, mit beaucoup de zèle à nous servir. Madame de Lignolle ne nous quitta qu'au moment où mon fidèle Jasmin accourut, au signal convenu, m'ouvrir la porte de l'hôtel. J'allai me jeter dans mon lit; dix heures sonnaient, quand M. de Belcour me

me demanda si ma nuit avait été bonne. — Parfuit tement bonne, mon père. — Et la migraine? — La migraine....! Ah! la migraine.... me cause encore quelques douleurs sourdes; mais n'importe. Puissé-je, au prix de plusieurs jours de souffrances, obtenir quelquefois des nuits pareilles à celle que je viens de passer!

Comme je parlais encore, mon bonheur amena chez moi M. de Rosambert. Mon père, qui n'avait pas vu le comte depuis son malheureux combat de la Porte-Maillot, le combla d'honnêtetés. Cependant le baron finit par descendre chez lui. Resté seul avec moi, Rosambert recommença ses plaintes. C'était bien votre parole d'honneur que vous m'aviez donnée, et pourtant quinze jours encore se sont écoulés....— Vous le voyez, mon père ne me quitte pas. Je pourrais aller chez vous; mais avec lui. - Cela me procurerait du moins le plaisir de vous voir .- Tenez, Rosambert, trêve de politesse, et convenez que la visite du baron ne vous amuserait pas autrement. M. de Belcour est très-aimable; mais il est mon père. C'est la société des jeunes gens que vous aimez. - C'est celle que je préfére.... Chevalier, savez - vous une grande nouvelle? Vous vous rappellerez peut-être certaine comtesse très-obligeante, qui, la première fois que je vous conduisis au bal, s'empara de moi pour vous livrer à madame de B\*\*\*.-Sans doute, je me la rappelle, elle est assez jolic. -Ne me le dites pas. Personne ne le sait mieux que moi. Cette comtesse était depuis long-temps l'intime amie de la marquise : on assure que ces - 3 deux femmes avaient un intérêt égal à se ménager; elles sont brouillées néanmoins. Leur rupture fait grand bruit dans le monde, on en parle très-diversement. Un de ces jours, allant rendre à la marquise de Rosambert (sa mère) ma première visite, je trouvai chez elle l'aimable comtesse qui ma fit infiniment d'amitié; il ne m'a pas été difficile de voir qu'elle voulait se fortifier de mon alliance.

Ah! laissons cela... Rosambert, vous êtes arrivé bien à propos : j'allais vous écrire pour vous prier de me rendre un important service.

Je ne lui cachai de mes aventures avec madame de Lignolle que celles où madame de B\*\*\* se trouvait mêlée; je lui parlai beaucoup de la tante et de la nièce, et me gardai bien de lui dire un seul mot de la cousine. Mes récits ainsi tronqués lui fournirent encore un inépuisable sujet de plaisanteries; et quand sa gaieté se fut enfin suffisamment exercée : Déjà, me dit-il, je me sens assez fort pour aller visiter de jolies malades; il est d'ailleurs impossible de refuser une aussi joyeuse commission que celle dont mademoiselle de Brumont m'honore. Demain elle me trouvera chez la comtesse, prêt à répondre à sa confiance; demain elle me rendra cette justice, de convenir que le plus habile docteur n'eût pas pris de meilleures mesures que moi, pour assurer à l'important M. de Lignolle les honneurs de la paternité.

Un mement après le départ de Rosambert, la beronne vint nous voir. Je fus d'abord surpris de l'entendre ainsi parler à M. de Belcour, M. de Lignolle n'a point épousé sa femme : cest un fais

que personne n'ignore. Cependant sa femme est enceinte; vous le savez, M. le baron, car cet aveu dont elle vous a tout à coup étonné, elle en eût incessamment, avec franchise, réjoui son mari, si madame d'Armincour ne s'y fût opposée. Il est maintenant question de sauver l'étourdie qu'on doit plaindre. Il n'y a pour cela qu'un moyen, c'est de faire en sorte que l'indigne époux con. somme son mariage; ce qui n'est pas une chose facile. Mais quelque chose de plus difficile peutêtre, c'est de déterminer madame de Lignolle à le souffrir. Je ne vois dans le monde entier que le pere de son enfant qui puisse amener la malheu, reuse mère à cette résolution, pour laquelle quiconque connaît a l'amant et le mari, sentira qu'il faut du courage. Un médecin doit être averti qui rendra l'arrêt conjugal; le mari se l'entendra prononcer; la tante en pressera l'exécution. Tout est pret pour demain; tout va manquer, si mademoiselle de Brumont ne vient pas. Permettez donc, M. le baron, que dès le matin je vienne prendre ici votre fils déguisé, pour le conduire chez madame de Lignolle. Mademoiselle de Brumont y passera la journée; je vous la ramènerai le soir. Le lendemain, cependant, il faudra qu'elle y retourne encore un moment. La petite femme, désolée, aura besoin qu'un regard de son ami la console. Le lendemain, votre fils, je vous en donne ma parole, reviendra diner avec vous.

M. de Belcour, plongé dans de sérieuses réflexions, garda quelque temps le silence. Madame, dit-il enfin, me promettez-vous de ne pas quittes 8. ce jeune homme un instant? Elle le promit, il m'adressa la parole: Mettez deux fois encore les habits de mademoiselle de Brumont; mais songez qu'il vous faudra les quitter ensuite pour ne les reprendre jamais.

Il n'y avait pas un quart d'heure que madame de Fonrose avait pris conge de nous, lorsqu'il vint à M. de Belcour une lettre de la petite poste. A sa lecture, le baron prit un air sombre; il donna même quelques signes d'impatience, et s'écria plusieurs fois : En effet ... cela parait très vraisemblable...., - Une nouvelle facheuse! mon père. - Fâcheuse! oui, mon fils. - Il n'est pas question de Sophie? - De Sophie! . . . Point du tout. - Ni de ma sœur? - Ni de votre sœur. . . . - Adieu, monsieur... - Monsieur, dormez bien cette nuit, quoique la dernière ait été bonne .... Monsieur! reprenez demain votre déguisement perfide; et même après demain matin, je l'ai permis.... mais que ce soit pour la dernière fois..... pour la dernière fois.... pour la dernière fois, comprenez-moi bien.

Le lendemain, avant midi, la baronne et moi, nous étions chez madame de Lignolle; mou médecin ne se fit pas long-temps attendre. Personne n'eut reconnu dans son nouveau costume l'ami du chevalier Faublas. Ce n'était plus cet élégant jeune homme, étourdi, sémillant, plein de feu, de grâces et d'amabilité. C'était pourtant un joit docteur, galant, mielleux, presque léger, presque charmant, comme ils le sont tous. Il alla droit à mon Eléonore.

Voilà la malade, il n'y a pas besoin de me la montrer! Ce que c'est que cette maladie, pourtant! où va-t-elle se nicher? sur une figure et dans des yeux comme ça! je vous demande si ce n'est pas une folie? il faut bien connaître la malicieuse pour l'aller chercher là. Mais patience! nous la ferons déguerpir....-M. le docteur connaît la pièce nouvelle? - Elle ne vant rien... je ne l'ai pas pas vue, je n'ai pas un moment de répit! la foule de malades se jette sur moi! au reste, c'est assez naturel. on est las de se faire enterrer par d'autres... Belle dame, voyons le pouls... Ah, la jolie main! la charmante main! il la baisa. - Que faites-vous? lui dit la comtesse en riant. - Oui, répondit-il, je sais bien que les autres le tâtent, moi je l'écoute; à travers cette peau si fine je pourrais même l'apercevoir.

LA MARQUISE D'ARMINCOUR. Il est gai, le docteur!... (Bas à Faublas.) Recevez mes remeroimens: c'est vous, sans doute, qui déterminez ma nièce à prendre le seul parti qui la puisse sauver. Ajoutez à ce bienfait celui de ne la jamais revoir; je dirai, malgré vos torts, que vous êtes un honnête homme.

ROSAMBERT. Il court un bruit de guerre. L'empereur a des projets de conquêtes. Si j'étais à la place du grand-seigneur, je rassemblerais cinq cent mille hommes, je passerais le Danube... Il est agité, belle dame.

LA COMTESSE (en riant). Qui? le grand-seigneur ou le Danube?

ROSAMBERT. Bien! bien! nous vous guérirons,

vous aimez à rire.... Votre pouls, ma belle dame, il y a je ne sais quoi qui le fait aller trop vite..... Et j'irais assiéger Vienne.... Madame se plaint de maux de cœur, je crois?

La compesse. Vous vous trompez, docteur; j'en ai, mais je ne m'en plains pas.

ROSAMBERT. Cependant il faut prendre garde? on ne badine point avec le cœur! c'est la partie noble.... Vous sentez bien que, si je l'assiégeais, ce ne serait pas pour ne le pas prendre; et, quand je l'aurais pris, j'enfilerais tout droit la grande route de Saint-Pétersbourg, pour aller faire une visite à cette ambitieuse impératrice..... A-t-elle un bon sommeil?

MADEMOIS LLE DE BRUMOST. Docteur, les ambitieux ne dorment guère.

ROSAMBERT. Oh! c'est de madame que je parle.

LA COMTESSE (riant toujours). Moi, c'est autro chose: depuis quelque temps je dors mal... (Elle prit un air sérieux et tendre; puis, me lançant un regard prompt, mais significatif, elle ajouta): Je n'at pourtant jamais eu qu'une ambition, celle de me passer des ordonnances du médecin.

ROSAMBERT. Vraiment, belle dame, je conviens que le meilleur serait de pouvoir s'en passer; mais il faut céder à la nécessité quand elle presse... A la fin de la campagne je viendrai me délasser dans mon sérail... mais je voudrais avoir des Françaises dans mon sérail! et yous. M. le comte?

M. DE LIGNOLLE. Moi aussi.

ROSAMBERT. Ah! c'est qu'il en faut convenir : il n'y a rien de si aimable que les Françaises! j'en vois ici plusieurs qui sont charmantes, et pour votre part, monsieur, vous en possédez une qui seule en vaut mille; mais jugez quelles délices ce serait si vous en aviez encore deux où trois cents comme celle-là, sans compter beaucoup d'autres que vous feriez venir d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre, de Golconde, de Cachemire, de l'Afrique, de l'Amérique, et de toutes les parties du monde enfin.

LA BARONNE (en riant). Doucement, docteur. Quel sultan vous seriez!

LA compesse (à son mari). Je crois que tant de monde ne vous donnerait que de l'embarras.

ROSAMBERT (à la comtesse). Oui, un petit mouvement d'humeur jalouse! n'allez pas vous fâcher contre moi. Ce n'est pas sérieusement que je conscille à M. le comte.... (A M. de Lignolle). Lui donnez-vous beaucoup d'exercice?

M. DE LIGNOLLE. De l'exercice? elle en prenda trop, elle se tue.

ROSAMBERT. Les jeunes femmes aiment cela, etelles ont raison. Il est rare qu'elles s'en trouvent mal.... Madame a de l'appétit?

LA COMTESSE. J'en avais, je le perds.

ROSAMBERT. Vous le perdez... vous ne dormes pas... Belle dame, votre âme est affectée de quel, que peine secrète?

M. DE LIGNOLLE. Docteur, vous vous connais, sez aux affections de l'ame?

ROSAMBERT. Miedz que personne.

M. DE LIGHOLLE. Mieux! c'est bientôt dit. Mais voyons, souffrez que je mette votre profond savoir à l'épreuve. Mon âme, à moi, est-elle dans son assiette ordinaire?

ROSAMBERT. Votre âme? Croyez-vous que je ne voie pas bien qu'il y a dans ce moment-ci quelque chose qui la gêne!

M, DE LIGNOLLE. Eh quoi?

ROSAMBERT (avec humeur). Vous me poussez! je vais tout dire, Ce qui met votre âme à la gêne, c'est d'abord l'état de madame, parce que, si la maladie devenait sérieuse, et que votre épouse en mourût, vous seriez obligé de rendre la dot.

M. DE LICHOLLE ( avec hauteur ). M. le docteur, yous me manquez!

ROSAMBERT (avec vivacité). C'est votre faute, M. le comte. Pourquoi ne traitez-vous pas les savans avec la considération et les ménagemens qu'ils méritent?..... Ce qui tourmente encore votre àme, c'est la composition de quelque ouvrage d'esprit, qui ne va pas aussi bien que vous le voudriez. Car, moi, je ne m'arrête pas à votre habit qui me dit que vous êtes homme d'épéc. C'est votre àme que je regarde; elle est peinte.... dans votre maintien..... dans vos yeux, J'y vois que vous cultivez les lettres avec succès.

M. DE LICROLLE (avec joie). Yous voyez trèsbien, yous êtes un fort habile homme.... Il est vrai que je suis maintenant très-tourmenté d'une charade...,

ROSAMBERT. Quoi! j'aurais le bonheur de parler à ce M. de Lignolle qui remplit les papiers publics de ses quatrains, qui alimente le Mercure de ces petits chefs-d'œuvre?... M. DE LIGNOLLE (transporté). Chefs-d'œuvre? Vous êtes trop bon.... Au reste, je suis ce M. de Lignolle dont vous parlez.

ROSAMBERT. Oh! monsieur, pardonnez-moi le peu de respect...

M. DE LIGNOLLE. Vous vous moquez! pardonnez, vous-même; car j'avoue qu'en effet il est difficile de pousser plus loin la science de l'ame...

ROSAMBERT. J'ai entendu dire que madame la comtesse se mèlait aussi de charades.

LA COMTESSE. Oui, j'en ai fait une.

ROSAMBERT. Très-bien, belle dame; et continuez, cela vous dissipera. N'allez pas vous inquiéter de votre maladie; votre maladie ne sera rien. Il y a seulement dans tout cela un peu de plénitude..... Oui, il y a de la plénitude; mais d'où vient?

Il mit sa tête dans ses mains, et parut longtemps réfléchir; puis il regarda la comtesse avec
la plus grande attention. D'honneur, s'écria-t-il
ensuite, je n'y conçois plus rien! Car enfin c'est
une maladie de fille! et pourtant cette jolie personne est madame la comtesse........ (A M. de
Lignotle, très-bas, mais très-distinctement; de manière que nous no perdimes pas un mot.) Dites-moi s'
vous négligez donc beaucoup votre charmante
femme? Nous ne pûmes entendre la réponse du
mari; mais Rosambert reprit: Il faut bien que
cela soit; car il y a plénitude, engorgement, pléthore complète; et, si vous n'y mettez ordre, la
jaunisse infailliblement viendra; et après la jau-

nisse..... ma foi! vous rendriez la dot, prenez-y garde.

M. DE LIGHOLLE (d'une voix altérée). Je vous

ROSAMBERT (à madame de Lignolie). Combieu y a-t-il donc que vous êtes mariée?

LA COMTESSE. Bientôt huit mois, docteur.

HOSAMEERT. Huit mois! Mais vous devriez être sur le point d'accoucher.... M. le comte, vite un enfant à madame. Un enfant, dès ce soir! ou je ne réponds plus des événemens.

M, DE LIGNOLLE. Docteur, observez...

LA MARQUISE D'ARMINCOUR ( dusement ). Point d'observations. Un enfant.

LA BARONNE (d'un ton caressant). Un enfant à cette petite. Qu'est-ce que cela vous coûte?

M. DE LIGNOLLE. Mais...

ROSAMBERT (d'un ton amical). Ab! pas de mais. Un enfant!

LA MARQUISE D'ARMINCOUR (en pleurant). Hélas!

M. le docteur, vous lui crdonnerez peut-être
l'impossible.

ROSAMBERT (en montrant la comtesse). Comment? l'impossible! Est-ce que madame ne le voudrait pas?

LA COMTESSE (les larmes aux yeux). Je.....

MADEMOISELLE DE BRUMONT (se jetant aux genoux de madame de Lignolle). (Très-bas.) Élécnore, songe à moi, songe à notre enfant...... (Haut.) Madame la comtesse, si vous payez de quelque retour le tendre attachement de votre tante, et celui de vos amis et le mien, dites que vous le voulez.

La comtesse leva les yeux au ciel, puis les ramena sur moi; puis, laissant tomber sa main dans la mienne, elle fit entendre avec un profond syupir le fatal je le veux.

ROSAMBERT (à M. de Lignolle). Elle le veut; qu'avez-vous à dire!

MADAME D'ARMINCOUR (avec des sanglots). Qu'il ne le peut pas, le traître!

ROSAMBERT. Qu'il'ne le peut pas! voilà ce qu'on ne me fera jamais entendre. La répugnance n'est pas probable. Çette femme est charmante!... Ce h'est pas non plus faiblesse physique, vous êtes tout jeune encore. Quel âge à peu près? Soixanta ans.

M.DE LIGNOLLE (un peu faché). Guère plus de cinquante, monsieur.

ROSAMBERT. Vous voyez bien! mais en eussiczvous le double, voilà des appas capables de ressusciter un centenaire.

LA BARONNE. Oui, docteur; mais permettez uut eitation:

On dit qu'on n'a jamais tous les dons à la fois, Et que les grands esprits, d'ailleurs très-estimables, Ont fort peu de talent pour former leurs semblables.

Pinon, Métromanie.

ROSAMBERT. Messieurs les gens d'esprit, soit. Mais un homme de génic! un homme comme monsieur, est en tout point supérieur aux autres hommes ...... Attendez cependant, il est très possible que nous ayons tous raison, et je vais vous le démontrer: les gens qui composent forcent, par des perpétuelles méditations le sang et les humeurs à se poyter continuellement vers la tête. C'est donc au cerveau que tous les esprits affluent. Malheureusement le cerveau, sans cesse exercé, ne se fortifie qu'aux dépens des autres parties qui languissent. Tenez, par exemple: Le bras gauche, dont vous yous servez bien moins que le bras droit, n'est-il pas aussi le plus faible, et de heaucoup? Eh bjen! voilà précisément ce que o'est, La tête d'un homme de lettres est sou bras droit; chez lui tout le reste est gauche. C'est tant mieux pour la gloire; mais o est tant pis pour l'amour,

MADAME D'Anmircoun. Je me soucie bien de la gloire, moi! Ai-je marié ma nièce pour qu'on lui fit de la gloire?

ROSAMBERT. Vraiment! voilà ce que disent les dames; mais consolez-vous; il y a du remède à cela. Moi qui vous parle, j'ai fait, en pareil cas. une cure miraculeuse. C'était pour une académie de province. Oui, toute une académie était attaquée du mal dont monsieur paraît considérablement affligé. On ne voyait dans cette petite ville que des visages de femme allongés et jaunes. Les épouses de province, qui n'entendent point raillerie sur l'article, ne mouraient pas sans se plaindre. Elles criaient contre la littérature; elles criaient! c'était un tapage d'enfer. Leur bonne étoile voulut que je passasse dans le pays: on me teconnut, je fus appelé. Je vis d'abord qu'en re-

tablissant l'équilibre des humeurs et le cours du sang, chaque chose reviendrait d'elle-même à son état naturel. Je sis, pour mes littérateurs qui voulaient bien redevenir des hommes, une potion excellente, merveilleuse; une potion.....! une potion enfin! Le succès fut prodigieux. Dès le lendemain chacune des crieuses avait le teint sens siblement nettoyé. Mais ce qu'il y eut de plus remarquable dans cette aventure, c'est qu'à neuf mois de là, le même jour, presqu'à la même heure, toutes mes académiciennes accoucherent chacune d'un garçon bien fort, bien constitué : d'un garçon, voyez-vous! parce que les pères y avaient mis une ardour incroyable..... Ce qui me fait rire, c'est une plaisante circonstance que je me rappelle. Imaginez que ce jour d'accouches ment, pour lequel ces dames semblaient s'être donné le mot, était justement un jour d'assemblée. Chaque mari perdit son jeton. Ce fut un grand sujet de chagrin pour les chefs de la littérature; ce fut un grand sujet d'amusement pour toute la ville. M. le comte, je vais rentrer chez moi, afin de vous composer une potion pareille. Seulement j'estime qu'ayant plus de génie que ces messieurs; vous devez être plus malade qu'ils ne l'étaient; en conséquence je doublerai les doses. Ce soir je vous en verrai le paternel breuvage, avalez-le moi d'un trait, et je vous réponds que cette nuit ma-dame en aura des nouvelles. Demain matin, mademoiselle de Brumont et moi, nous viendrons admirer l'effet du remède. Il ajouta d'un ton plus bas : N'y manquez pas au moins, cela presse:

Ge serait vreiment dommage d'enterrer cette jeune femme.... et de rendre sa dot.... je vous quitte, tout Paris m'attend. Bon jour, monsieur; votre serviteur, mesdames.

Son départ me soulagea d'un pesant fardeau; car je voyais le docteur de plus en plus s'animer, et je tremblais qu'il n'eût déjà trop loin poussé la plaisanterie. L'air satisfait de M. de Lignolle, et son ton plein de confiance me rassurèrent. Sans être ému des pressans reproches de madame d'Armincour, il lui fit cette orgueilleuse réponse: Est-ce ma faute si l'amour et la gloire ne s'accordent point? N'avez-vous pas entendu le docteur? C'est un fort habile homme, je vous le certifie; et, puisqu'il se charge de rétablir l'équilibre, vous verrez ce soir, vous verrez! Il s'en alla trèscontent de lui.

Dès qu'il fut parti, la baronne, qui n'en pouvait plus, éclata de rire. Où donc avez-vous déterré ce médecin vraiment aimable? me demandat-elle.—En effet, interrompit la comtesse, qui riait et pleurait en même temps, il est bien amusant, votre ami, bien amusant! Il a trouvé le moyen d'égayer l'un des plus pénibles momens de ma vio.—Et ce qu'il dit est plein de raison, s'écria madame d'Armincour, plein de sens! Comment s'appelle ce charmant garçon?—Rosambert.—Le comte de Rosambert! dit la baronne, le malbeureux amant de madame de B\*\*\*! J'ai entendu parler de lui très-avantageusement. Il me parait digne de sa réputation.—Le comte de Rosambert! répéte la marquise; mais c'est bien ce

nom-la..... c'est bien celui dont en m'a parlé pour.... Il est votre intime ami?—Ooi, madame.

J'en suis fort aise : ce jeune homme porte sa recommandation sur sa figure; il ne m'a pas l'ais d'être un M. de Lignolle.

Madame d'Armincour ne tarda point à me demander poliment si je ne m'en allais pas. La comtesse aussitôt déclara qu'elle prétenclait que je restasse avec elle toute la journée; elle protestamême que je ne la quitterais qu'au moment fatal ; et que, si elle était contrainte à me renvoyer plus tôt, M. de Lignolle n'entrerait pas dans son appartement. Encore une imprudence! s'écria la marquise; madame, je vous répète qu'il est temps que tout cela finisse. On commence à causer dans le monde, Il faut que des bruits très-facheux s'y soient répandus sur votre compte, plusieurs fois, depuis quelques jours; on s'est permis de faire, même devant moi, beaucoup de mauvaises plaisanteries sar une demoiselle de Brumout, pour laquelle vous aviez, disait-on, l'amitié la plus vive : et comment votre secret, un secret de cette nature, confié depuis trop long-temps à tant de personnes, pourrait-il être bien gardé? Ma nièce, je vous en supplie, conduisez vons désormais par mes conseils. Si ce n'est pas pour l'amour de moi, que ca soit pour l'amour de vous. Ma nièce, ne vous perdez pus, ne vous obstinez point à garder aujour-qu'au soir, et que demain de bonne heure elle vienne essayer de me consoler.... Vous voulen qu'elle reste? Il faut bien y consentir. Vous permettrez du moins que je ne vous quitte pas? ....lélas! vous pe surviez nous quitter sans aucun risque; vous le posurriez aujourd hui comme demain.... Le même jo hr., je vous le jure, me verra pas un partage odie ux.

Mon Éléo nore, quoiqu'en effet la marquise ne neus quittit poiatt, trouva le moment de ma directif tante ne stit pas que tu as dernièrement passé la nuit ici, j'ai prié M. de Lignolle de le lui laisses ignorer; je l'en ai prié, sous prétexte que madame d'Armincour, naturellement causeuse, le dirait peut-être de quelqu'un qui, par hasard, pourrait le rapporter à tou père, et te donner beaucoup de chagrin. Ainsi tu-vois, mon bon ami, que nous pourrons avoir entore plus d'une nuit facturée... Mais ce ne sérami élemain, ni même... Oh I je ne pourrais pas ainsi passer tout d'un coup des bass d'un homme aux bras de mon amant.

La journée, qui fut triste, nous passet nésameins thop courts. On nethanque pas d'apporter la petion fatala. Le cointe s'en empara d'abbad avec avidité; mais nous le vimes, des qu'il l'eut goûtée, faire une terrible grimace. Il finit même pas fematers sur la cheminée le vass houreltemment à peu près vide, et madame d'Armineous ne put jemais le décider à boire la petite-quantité de léquide qu'il vanait de laisser.

Le moment civel arriva. Lit comtessa se mit en lit, quand minuit dut sonné. Je la vis monilles sun traveisin de sen lames, je la vis belaer dutivament la place cui ma ette avait reponé la survaille. Mà obine Méonore! ignel délès sa veix me fit entendre, et de quel regusé elle l'accompagna! mon âme fut déchisée. Ces accent plaintif et au douloureux coup d'œil semblaient également me reprocher l'horrible sacréfise qui devait bientêt s'accomplir. Ma chère Éléonore! elle était pâle et tremblante comme un criminel condamné, Est-ce blen là espendant, est-ce là cette femme: qui, six mois auparavant, disait à son mari d'un ton décidé: Je le veux. Amour, ô tout-puissant amour! quel empire exerces-vous done sur nos esprits et dans nos cours?

Je rentrai chez moi désespéré. M. de Belcourt fit de vaine efforts pour dissimules l'intérêt qu'il prensit à mes neuveaux chagrins. Quelle nuit je passai! Pardonnez pourtant, ma Sophie, pardonnez : so ne fut pas tout à-fait vous qui, cette fois, eausêtes ma ornelle insomnie; mais du muins vous sûtes encore, autant que votre infortunée rivale, exciter mes vifs regrets et ma tandre commisération; mais du moins vous fûtes à mon levar l'objet de ma première sollicitude.

tesse: ... Vous me l'avez permis.... Je reviendrai surement diner avec vous, mon père.

Nous n'allames point chercher Rosambert : il nous avait donné son heure; et nous fûmes chaenn de notre côté si exacts, qu'en arrivant à l'hôtel de M. de Lignolle, nous vimes dans la cour la voiture du médecin. C'était un carrosse de louage assez bien choisi pour la circonstance; de grands marche-pieds à la française, une caisse étroite et longue, une espèce de vis-à-vis gothique; la demifortune d'un docteur. Nous rencontrames Rosambert qui montait gravement l'escalier. Madame d'Armincour vint, les larmes aux yeux, nous ouvrir la chambre à coucher de sa nièce. Sa nièce au contraire se précipita dans mes bras, avec tous les signes de la plus grande satisfaction. Surpris, je lui demandai fort sèchement ce qui pouvait lui causer de si joyeux transports. Félicite-moi, s'écria-t-elle. Applaudis-toi! ce M. de Lignolle.... Il n'est toujours pas changé.... il n'est toujours pas M. de Lignolle.... et moi, je ne suis toujours pas sa femme... Ton Eléonore n'est qu'à toi.

A l'instant même, M. de Lignolle, qui avait sans doute entendu le médecin arriver, entra; et, sans montrer aucune espèce de confusion, il adressa la parole à Rosambert: Docteur, l'équilibre n'est pas rétabli, que dites-vous de cela?—Ce que je dis, que ce n'est pas la faute de mon remède, que vous êtes un homme de génie comme on n'en voit guère.—Heureusement! s'écria la tante.—Un homme de génie, incurable! pour

suivit Rosambert. Un homme de génie, dont la tête sera toujours étonnante, mais qui du reste demeurera impotent toute sa vie. — Peut-être aurais-je bien fait de ne pas laisser cela? reprit le comte en montrant la fiole. — Certainement, vous auriez bien fait; mais n'importe. Ce que vous avez bu, monsieur, aurait pu faire à quatre littérateurs ordinaires, et je ne sais pas amuser mes malades: puisque cela ne vous a rien fait, vous n'en reviendrez point. Jamais vous n'en reviendrez; jamais. — Quoi! vous pensez que le cours....

Le comte fut interrompu par la brusque arrivée de son frère, le vicomte de Lignolle, capitaine de vaisseau. L'impatient marin se précipita dans l'appartement de sa belle-sœur, sans attendre qu'on l'eût annoncé. C'était un homme de ciaq pieds dix pouces, gros et fort à proportion, une espèce d'Hercule; au reste, des cheveux noirs, de grandes moustaches, une longue épée, l'air du monde le plus farouche, tous les gestes d'un grenadier, tout le maintien d'un coupe-jarret.

LE CAPITAINE. Bon jour, mon frère; bon jour, tout le monde.

M. DE LIGHOLLE (d'un ton préoccupé). Bon jour, mon ami.... (A Rosambert). Vous pensez que le cours du sang et des humeurs est invinciblement déterminé....?

LE CAPITAINE. Qui est malade ici?

ROSANDERT. Madame votre belle-sœur!

LE CAPITAINE. Elle est malade, cette femme! C'est peut-être tant pis; c'est peut-être tant mieux. Corbleu! nous versons. LA RAROUNE (tout but à mademoiselle de Brimont, qui vient de lancer au vicomte un coup il ail mangant). Je crois vous avoir quelquessois parlé de est énorme personnage. Sa venue ioi ne me paraît pas d'un bon augure. De la patience surtout, et de la modération.

ROSAMMENT. M. votre frère aussi n'est pas toutà-fait comme il devrait être.

LE CAPITAINE. Qu'as-tu donc?

M. DE LIGHOLLE. J'ai.... que je n'ai pas d'équilibre:

LE CAPITAINE. Corbleu, tu veux rire, je crois? Je te vois bien planté sur tes deux jambes, et tu & tiens aussi droit que moi!

ROSAMBERT. Il n'est pas question d'un pareil equilibre. C'est l'équilibre de tout le monde, celui-là. Ce qui manque à monsieur, c'est le justs proportion des effections du corps....

M. Dz Liczoniz. Et des affections de l'ame:

Le capitaine. Oh! les affections de l'ame! J'étais bien étonné que tu ne m'en eusses pas déjà étourdi... (A Rosambert). Écoutez dons, moncher monsieur : c'est peut-être Beau es que vous me dites; mais que cinq cents diables m'emportent, si j'y comprends un mot!

ROSAMBERT. Cela est clair, pourtant : je wais au reste vous l'expliquer encore. Le corps de la femme est malade, parce que l'esprit du mari se porte trop bien. J'ai ordonné pour la sauté de madame, qu'elle fit un enfant....

LE CAPITAINE. Qu'elle fit un enfant? A propos.

mon frère, sais-tu bien qu'en dit que ta festime n'a pas besoin de toi pour cela?

MADEMOISERLE DE BRUNOST. Voità un à-propos d'une impertinence... Savez-vous bien, vous, ospitaine, que, si tous les officiers de marine vous ressemblaient, ce seraient de fort vilnius mossieurs?

Le capitaise. Ma petite demoiselle, aurieu-vous un frère, par hasard?

MADEMOISELLE DE BRUMONT. He bien! si j'en avais un?

LE CAPITAINE. Quand vous en auriez trente! je les prierais les uns après les autres de venir derrière le couvent des Chartroux....

MADEMOISELLE DE BAUMONT. Capitaine, je orois, malgré wos airs terribles, que le premier qui s'y rendrait pourrait éparguer le voyage à tous les autres.

Le CAPITAISE (avec mépris). Vous êtes bien heureuse de n'être qu'une femme.

Le ton dont il prononça ces paroles me rassuva pleinement sur le sens très - équivoque de ses questions précédentes. J'allais répliquer avec chaleur, quand la baronne, qui ne cossait de veiller sur moi, me dit tout bas: Pour Dieu! medéres-vous! songez qu'il y va du saint de votre Eléonore. Cependant, madame de Lignulis, avec la vivacité qu'on lui connaît, vensit de signifier à son insolent beau-frère, que, s'il continuait à lui manquer ainsi de respect; elle-le ferait tout à l'heure mettre à sa porte. Ne faites pas ettentiem

à ce qu'il dit, s'écria le comte; c'est une tête chaude.

ROSAMSERT (as capitaine). Monsieur, quiconque vous a tenu l'impertinent propos que vous venez de rendre, en a menti. Je suis fait pour m'y connaître; et, tout à l'heure, si on l'exige, je vais signer que madame la comtesse a tout au contraire grand besoin de son mari pour cela. Malheureusement M. le comte n'a pas du tout besoin de sa femme; lui, pas du tout, llest constitué de manière que, dans tout son individu, l'esprit l'emporte de beaucoup sur la matière.

LE CAPITAINE. Oui! il n'est pas trop bête, mon frère; il compose des....

ROSAMBERT. Fort bien; mais ce n'est pas avec de l'esprit qu'on peut faire un enfant à sa femme. J'aurais donc voulu, dans ce sujer-ci, forcer l'esprit à suspendre un peu ses opérations, pour qu'il n'empêchât plus le corps de faire quelque-fois les siennes. J'aurais voulu rétablir l'équilibre.

M. DE LIGNOLLE (au capitaine, en riant). Il n'y a point réussi: Tiens! toi, qui te mêles de chimie, regarde un peu ceci: j'en ai bu tout ce qui manque dans la fiole.

LE CAPITAINE (après avoir remué le vase, et mu sur sa lanque une goutte du liquide).

Corbleu, quel est l'ane fieffé qui t'a composé ce breuvage de oheval?

M. nz Lignosiz. Ce n'est pas un âne, c'est le docteur.

ROSAMBERT (en saluant le capitaine ). C'est le docteur.... M. le censeur! La preuve que ma potion n'était pas trop forte, c'est qu'elle n'a rien fait.

LE CAPITAISE. Corbleu! une décoction de mouches cantharides! l'aphrodisiaque le plus puissant! et à une dose... Si j'en prenais la vingt-cinquième partie, je serais, pendant vingt-cinq nuits, comme un enragé. Il y avait de quoi mettre en fureur tout mon équipage.

MADAME D'ARMIRCOUR (en pleurant). Cela n'a pourtant rien fait.

LE CAPITAINE. Rien fait!... Corbleu, mon pauvre frère, il faut que tu aies de la glace dans le cœur, dans les entrailles et partout. Corbleu, de quel limon notre chère mère t'a-t-elle donc pétri? Ce n'est pas le même sang qui coule dans nos veines, au moins! ce n'est pas le même sang. Il cat vrai que je suis le cadet, et de plus d'une année, sans compliment; mais de tout temps, il faut en convenir....

M. DE LIGNOLLE (en se frottant les mains). C'est pourtant mon génie qui est cause de cela.

LE CAPITAINE. Corbleu! quel chien de génie! Je suis fort aise que tu l'aies pris pour toi tout entier; car, à ce compte-là, tu en as eu, dès ta première jeunesse, du génie. De tout temps, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure; de tout temps, mon cher frère aîné s'est montré, du côté du beau sexe, un fort petit monsieur.

MADAME D'ARMINCOUR (au capitaine toujours en pleurant, mais avec colère). Puisque vous savien

eela, pourquoi done avez-vous souffert qu'il prit

Le carronte. Eb! pourquoi l'aurais je empêché de faire un mariage avantageux?

MADANE D'ARMECOUR (en fureur). L'affreux calcul!..., (Au comte de Lignotte). Maudit bel esprit, je voudrais maintenant que ta femme te sit eoou autant de sois qu'elle a de cheveux sur la tête.

Lz CAPITAINE. Vraiment! on dit que l'idée lui en a pris, mais je la lui fersi bien passer, moi. Je suis revenu dans ce pays-ci tout exprés.

MADAME D'ARMINCOUR (au capitaine). Et toi, M. le fier-à-bras, je voudrais que quelqu'un (an jetant un regard sur mademoiseite de Brumont), de ma connaissance, te donnât autant de comps d'épée, que ma nièce a de cent miffe livres de rente.

LECAPITAIRE (du ton de la menace et en ricanant). Ce quelqu'un de votre connaissance, dites-moi son nom, bonne femme?

MADAME D'ARMINCOUR. Bonne femme!.... son nom!... son nom! Va, va, tu ne le sauras peutêtre que trop.

LE CAPITAINE. Corbieu! nous verrous.... An reste, mon frère, tenez-vous sur vos mardes..... lisez cet article d'une lettre que j'ai trouvée en rentrant dans le port de Brest. Tu m'avais dit que ton frère ne pourrait jamais consemmer son mariage... Je ne me souviens pas d'avoir dit celu; mais c'est égal, continuons: Comment se fait-il donc que ta belle-sœur coit enceinte? L'est-alie?

Rosamann. Elle ne l'est pas-

LE CAPITAIRE. A la bonne heure, corbleu!.....
(A son frère.) Cette lettre est signée Saint-Léon, un de mes amis, tu sais bien.... Bonillant de colère, je prends la poste, j'amive, je descends chez Saint-Léon. Saint-Léon dit ne m'avoir point écrit. Je lui montre ce paper, il me preuve que ce n'est pas son écriture, qu'en a seulement voulu l'imiter.

LA BAROTER (bas, à mademoiselle de Brumont). Je crains bien que ce ne soit une perfidie de votre marquise.... (Au capitaine.) Voyons cette lettre... (En la lui rendant.) Si vous êtos un homme raisonuable, je vous demande quelle foi méritant les inculpations d'un faussaire?

Bon! bon! je yeux bien croire que cela ne soit pas tout-à-fait vrai; mais la fumée ne va pas sana fan... Je compte m'établir ici pendant quelques jours, et que je voie un gringalet s'approchez d'étal Je consens qu'un million de tonnerres m'écrase, ai je ne lui meta dans sa poche les deux oreilles du Mirlisteur.

Mannoment vena jusqu'à moi. Vous l'avez rendu malheureusement trop célèbre. Tigre toujours altéré, quand vous ne pouvez assouvir sur l'Anglais la soif qui vous dévore, vous buvez le sang da vos érères. La France, en le sait bien, n'a pas de plus fameux duelliste que veus. Croyez pourtant qu'il reste encore dans le royaume quelques braves jeunes gens, qui, pour ne pas faire comme vous métier de massacter sans cesse, n'en seraient pas moins très-espables de yous combattre et

peut-être de vous punir. Si j'étais à la place de la comtesse, je voudrais du moins l'essayer. Dès ce soir, déterminée par vos menaces, je prendrais un amant... que j'avouerais; je me plairais à choisir parmi ces jeunes gens le plus faible peut-être....

ROSAMBERT (avec enthousiasme). Non! le plus jeune, mais le plus redoutable; un joli garçon d'une adresse extrême, d'une étonnante force, d'une intrépidité rare; et moi qui vous parle, madame la comtesse, je consentirais à perdre la vie, si celui-là, tout au contraire, ne vous rapportait pas les oreilles du capitaine, quand vous les lui auriez demandées.

LA BARONNE (avec promptitude). Qui; mais vous ne les lui demanderiez point, n'est-il pas vrai, comtesse? vous ne les lui demanderiez point; vous ne vous vengeriez des menaces d'un spadassin que par le mépris qu'elles méritent.

LE CAPITAIRE. Je me soucie bien que des péronnelles me méprisent! En attendant, je vais toujours m'établir ici....

LA COMPESSE. Dans cet hôtel? il n'en sera rien? LE CAPITAINE. Gomment! mon frère, je ne logerai pas chez toi?

La contesse. Assurément non; car je ne le souffrirai pas.

LE CAPITAINE (au comte). Tu ne me réponds pas? tu ne la fais pas taire? Ah! tu te laisses mener par une femme! corbleu! je voudrais être à ta place, seulement pendant vingt-quatre heures, le mari d'une pie-grièche; je lui ferais voir du pays, moi! (A la comtesse.) Là! là! ne vous fâchez pas! on ne restera pas ici malgré vous; mais on se logera dans la même rue.... et comptez que je vous surveillerai, princesse! comptez que ce ne sera pas ma faute si vous réussissez à devenir une potite catin.

A ce dernier outrage du capitaine, la comtesse devint furieuse; et, pour toute réponse, elle lui jeta à la tête un flambeau qui se trouva sous sa main. Je vis l'instant où le brutal allait rendre coup pour coup. De la main gauche j'arrêtai son bras déjà levé, et de la droite, prenant le géant au collet, je le repoussai si vigoureusement, que je l'envoyai chercher à reculons, jusqu'au bout de l'appartement, un appui contre la croisée, qu'il brisa. Si le balcon n'eût retenu le capitaine, il descendait par la fenêtre. Bien! ma chère Brumont! bien! criait madame d'Armincour, il faut le tuer! tuons-le, ce grand coquin, qui me fait mourir de peur! qui insulte mon enfant et qui veut la battre! Je n'avais pas besoin des encouragemens de la marquise; j'étais si transporté de colère, qu'ayant aperçu sur un fauteuil l'épée de M. de Lignolle, qu'il y avait laissée la veille en se déshabillant chez sa femme, je m'élançai pour la saisir. Rosembert, qui seul conservait quelque sang-froid dans une scène aussi scandaleuse, courut à moi : Malheureux, me dit-il, si vous la tires; vous allez vous trahir!

Cependant le capitaine, assis sur les débris de la fenêtre, me segardait d'un air étonné, se contemplait lui-même avec surprise, riait d'un gros rire, et disait: C'est pourtant bien estte morveuse, qui, du premier coup, m'a campé là! l'A-t-elte des bras de fer? ou ne suis-je plus qu'un hontme de paille? Corbleu! ce que s'est que d'être pris au dépourvu? un enfant wous battrais! ... mais cette épée qu'elle voulait tirer contre moi! qu'ester que j'aurais donc pris pour me défendre, madamaiselle; une épingle noire? (Enfan il erat deveir su relever.) Adieu, les charmantes dames; adieu, mon pauves frène; adieu, mon simable patite sœur. Je me ressouviendrai de la bunne réception que wous m'avez faite. Corbleu! je ne mess vais pas loin, et j'aurai l'œil sur votre conduite. Laimes-moi faire; il sortit.

Monsieur, o'est wous que j'admire, dit alors madame de Lignelle à son mari. Votre tranquillité me fait plaisir! Vous m'auniez donc laissé tuer sans changer seulement de place? Il lui népondit d'aut sir préquencé: Out, out, ... plais-il? shi je vous demande panden : mon corpa était là, mon espuis nifleurs.... Je médite-le plan d'un nouveau poème, il sum buit vers ; celui-là...... j'insi quat-tue jusqu'à de dounsine;... et, puisque: le chotane assisse que l'équilities ne as rétablire pas, je veux justifier les éloges qu'il donne à mons géniel comme si dit! je veux que est euvolge hois un.... petit chaf-d'auvre; comme si appelle les autres! et je veux quitte pous :travailler sages co lâche à cele.

Quand il fut parti, none perdines quelques minutes à none regueden tous en silence. Chasun de noue, peutrêtes étenné du présent et inquiet de l'avenir, present tout bes conseil des

virconstantes. Madame de Fontose la première wwit la bouche pour nous recommender beauorup de prudence ; la marquise s'écrie qu'il fallait que le chevalier ne revit jamais sa nièce : sa nièce presesta qu'il valuit mieux mourir que de renoncer à moi; moi, par un regard plein d'amour, j'assumi mon Eléonere de ma constance inébranlable, et je jarai que son gressier beau-frère me ferait biemest raison des insolens discours qu'il s'était permis de lui tenir, et des inquiétudes qu'il ossit nous donner. Voilà, dit enfin Resambert, une très mauvaise résolution. Vous devez , mon ami, pour l'intérêt commun, dissimaler votre ressentiment coutre le vicemte; vous n'avez rien à faire que d'attendre les événemens. Madame, quand elle ne peurra plus cacher son état, en fera la confidence à sen mari. Il fandra bien que celuici, comme tant d'autres, pressue doncement la, chose, et avoue l'enfant. Le capitaine pourm crier, j'en conviens; mais c'est alors, Fauhlas, que vous vous montrerez. Vous inez dire douz mots à ce marin, qui ne suit pas vivre; et je vous connais, tout sera fini.

Tout le monde ayant reconnu que le couseil de Rosambert était infiniment sage, madame d'Armincour, en sanglotant, une remercia de ce que j'avais défendu sa mêce, me supplia de vouloir bien la défendre toujours, et m'ordonna de m'en aller pour ne plus revenir. Pauvres enfans! ajouta-t-elle en nous voyant aussi pleurer, votre peimé fend le cœur; mais il le faut, il le faut.... Ah! M. de Rosambert, pourquoi celui-là n'est-il pas

Malgré sa tante, elle s'était jetée dans mes bras, elle me tenait pressé sur son sein, elle me faisait mille caresses, et même elle baisait avec transport mes plumes, mon fichu, ma ceinture et ma robe, comme si elle eût pris congé de mes habits, comme si elle eût deviné qu'elle ne devait plus voir mademoiselle de Brumont.

On ne parvint que difficilement à nous séparer. Ah! madame la baronne, restez du moins quelque temps avec elle, et tâchez de la consoler. — Je le veux bien, répondit-elle: M. de Rosambert a sa voiture; qu'il vous ramène! Dans une heure je vous rejoins chez le baron.

En voilà une qu'il faut plaindre, me dit le comte; car elle paraît avoir pour vous un attachement véritable! — Rosamhert, croyez-vous que je ne l'aime pas? — La bonne question! Je sais bien que vous les aimiez toutes. — Oh! celle-là, c'est de tout mon cœur; je la préfère. . . . — A Sophie? — A Sophie! . . . . Non. . . . non pas à Sophie. — A madame de B\*\*\*? — Oti, mon ami. — Tant mieux! s'écria-t-il. . . . . tant mieux pour moi; cela me venge. Mais tant pis pour cette aimable enfant; car voilà certainement d'où vient la haine que la marquise lui porte. — La haine? — Assurément! Pensez-vous que ce puisse être une autre que ma

dame de B\*\*\* qui ait écrit cette lettre pseudonyme au vicomte?-Ah! Rosambert, pouvez-vous la soupconner d'une?....- Mon ami, vous ne vous vous défiez pas assez de cette femme-là. --- Mon ami, vous vous en défiez trop..... Au reste, je vous le demande en grâce, parlons d'autre chose. -Volontiers, aussi bien je veux veus apprendre one nouvelle qui va vous réjouir et vous étonner : je me marie demain. -Et vous voulez que cette nouvelle-là m'étonne? Votre convalescence est affermie. Il est clair que vous allez vous marier tous les jours. - Ne croyez pas que je badine. C'est très-sérieusement que je me marie. - Trèssérieusement! - Oui, sérieusement; au pied des autels. - Il n'est pas possible. On n'en a point enteudu parler. - Il y a cependant plus de quinze jours qu'il en est question. On m'a fait donner ma parole d'honneur de n'en rien dire à qui que ee soit, sans distinction : les grands parens qui craignaient l'opposition de tout le reste de la nombreuse famille, ont exigé le plus profond secret; ils ont même acheté la dispense des bans. Ma mère aussi me recommandait le silence; elle tremblait que ce mariage avantageux ne vint à manquer par quelque indiscrétion. - Je ne reviens pas de ma surprise. Quoi! Rosambert, à vingt-trois ans, a pu se déterminer....-Il l'a fallu. D'abord c'est la comtesse de \*\*\*, vous savez bien, la confidente de madame de B\*\*\*!-Oui,-C'est elle qui s'est mêlée de cette affaire avec chaleur. . . . De quelque prétexte qu'elle ait essayé de couvrir l'intérêt exsrêmequ'elle y mettait, je ne me suis point abusé sur

ses véritables motifs. Il ne m'a pas été malaise de sentir qu'elle le faisait moins pour m'obliger que pour désoler son ancienne amie ; et sur cet article , i en conviens, il était difficile qu'elle sut plus de home velonté que moi : la marquise d'ailleurs m'a pressée... La marquise ?- Oh! des qu'on parle d'une marquise, il croit que c'est la sienne. Non, chevalier, celle-là n'est pas folle de vous; c'est la marquise de Rosambert; la marquise m'a pressé, prié, conjuré; elle a pleuré même. On ne tésiste pas aux larmes d'une mère! Je me suis donc laissé fléchir. Ce soir, je signe le contrat : demain, j'épouse vingt mille écus de rente et une jolie fille. -Jolie ?- Oui , vraiment : l'eir un peu niais cependant, et d'une innocence!.... à faire mourir de rire. - Quel age? - Pas tout-à-fait quinze ans .. Oh! c'est une éducation tout entière dont je me charge. - Son nom? - Vous le saurez après demain. Tenez, venez après demain de bonne heure; je vous ferai, sans façon, déjenner au lever de la mariée. Aimez-vous les mines du lendemain? Aimes vous à voir une toute nouvelle femme un pen génée dans sa marche, les yeux bettus; l'air encore tout étonné? Vous ries!-- Oni, vous me faites penser à quelqu'un.--- Il a raison! Je suis admirable, en vérité! je me tourmente à lui peindre ce qu'il connaît mieux que moi! ne lui sont-ils pas familiers ces airs du lendemain ? N'a-t-il pas wu la charmante Lignolle et la belle Sophin? Et que sais-je? d'autres peut-être dont il ne m'a point parlé!.... Mais n'importe, chevalier, vous pourres gouser un nouveau genre de plaisir, faire d'in-

téressantes observations, vous rendre compte à vous-même de ce que vous éprouverez auprès d'une Agnès fraichement épousée, dont cette fois ce ne sera pas Faublas qui aura causé de petites douleurs secrètes, le charmant embarras - Voità bien, mon cher Rosambert, les idées d'un franc libertiu!--Ne faites donc pas l'enfant. Ne vous en désendez point.... Moi qui vous parle, ne trouvarai-je pas mon compte à cela? n'aurai-je pas aussi mes jouissances? ne serai je pas encore plus enivré du bonheur que quelqu'un m'enviera? ... M'enviera trèsinutilement!..... Je connais les petits inconvéniens de l'hymen; je connais le plus inévitable de tous, surtout quand on a l'honneur d'être l'intime ami du chevalier de Faublas; mais cette fois, M. le vainqueur, ne vous applaudissez pas d'avance d'une conquête nouvelle. Je compte, et je vous en avertis avec confiance, je compte ne jamais aller grossir l'universelle confrairie. - Bon ! voilà encore une exception : et c'est Rosambert, Rosambert, qui, même la veffie des neces, a déjà le langage des époux. Il ne doit pourtent pas avoir oublié combien de fois l'aveugle entêtement de ecs messicurs a fourni matière à ses plus piquints sarcasmes. Tous en général conviennent qu'il n'y en a pas un qui ne le soit; et chacun en particulier vient vous affirmer que lui ne l'est pas! et vous aussi, Rosimbert, vous aussi!-Faublas, écontez-moi; et dites vous-même, si je n'ai pas quelques raisons d'attendre une autre destinée. Qu'un vieux garçon, rassasié de plaisirs, épuisé per d'anciennes bonnes fortunes, dégoûté du monde

qu'il ennuie, et des femmes qui le délaissent; qu'un vieux garçon, d'ailleurs éclairé par la constante expérience des temps passés et de l'âge présent, ose cependant braver à la sois son siècle et l'avenir; qu'en épousant une jeune femme, il nous porte à tous l'impertinent dési de le faire ce que tant d'autres ont été faits par lui, cela crie vengeance : la foule des célibataires doit en ce cas se réunir pour conjuger le châtiment du fanfaron. Mais moi qui commence à peine mon printemps, que le monde recherche, que les femmes caressent; moi qui ne saurai refuser à la mienne aucune espèce de plaisirs.... — C'en est assez, Rosambert, n'achevez pas, je vous en supplie, vous me causez trop de surprise. Il faut que l'hymen ait bien de puissans prestiges pour obscurcir ainsi les meilleurs jugemens. Je ne vous reconnais plus! C'est au point que, si j'avais moins de chagrin, je me moquerais de vous. - Vraiment?.... Il faut que j'y prenne garde, vous me donnez une véritable épouvante.... Allons.... Eh bien! me voilà déjà résigné. Je prends mon parti d'avance, en galant homme. Je promets bien, quoi qu'il puisse arriver, qu'on me trouvera toujours moi-même..... Oui! si la jeune femme a quelque affaire de cœur, il faudra qu'elle soit horriblement maladroite pour que je m'en aperçoive, je vous assure. Je crois qu'on ne peut pas mieux réparer ses torts, chevalier. On ne peut pas mieux commencer! Je vous mets à votre aise. — Moi, Rosambert? Ah! puisse tout le monde, autant que Faublas, respecmer vos heureux liens! Ces maximes que je répétais tout à l'heure, ce sont les vôtres; je n'en eus jamais de pareilles. Jamais je n'ai séduit, je me suis trouvé toujours entrainé: la marquise fut mon premier attachement; Sophie est mon unique passion; madame de Lignolle sera mon dernier amour. — Dieu vous entende et vous en préserve!

Cependant Rosambert avait affaire chez lui, nous nous y rendimes ensemble, nous y causames pendant à peu près deux heures, et le temps ne me parut pas long; car le comte me permit de l'entretenir sans cesse de mon Eléonore. Enfig on me reconduisit à l'hôtel. Madame de Fonrose sortais de l'appartement de mon père, comme j'y entrais; le baron paraissait fort animé, la baronne était pale et tremblante. Hé bien! s'écriait-elle avec un dépit mal déguisé, nous tâcherons que le désespoir de cette perte ne nous fasse pas tourner la tête..... Vous voilà, belle demoiselle? donnesmoi la main jusqu'à votre voiture.... Chevalier. si vous voyez bientôt votre cruelle marquise, dites-lui que je la perdrai, dussai-je me perdre avec elle.

Lorsque j'eus quitté mes habits de femme, nous nous mimes à table, M. de Belcour et moi, quoique nous n'eussions pas plus d'appétit l'un que l'autre. Mon père, vous ne mangez pas?—Mon fils, je suis malade d'inquiétude et de chagrin....
Mais vous non plus, vous ne touchez à rien?—
J'ai ma migraine.—Votre migraine? Je vous conseille d'y renoncer. Elle ne réussira pas cette fois...

Mon file, lises le dernier ertiele de estie leste que j'il reque l'entre jour per le posite poste.

« On croit devoir aussi vous avertir que mademoi-« selle de Brumont a passé la nuit dernière chez ma-« dame de Lignolle, et que c'est encore la baronne de « Fonrose qui l'y a conduite. »

. Un terit anonyme! mon pore. -- Fort bien. mon fils! mais oseren vous dire que le fait n'est pas wrai?.... Mon fils, woun ne sertires plus le soir.... et madame de Fonrese, ajouta-bil d'une woix fort altérée, madame de Fonrose n'abusern plus de ma confiance. . . Elle no me trahira plus, l'ingrate baronne! Mon ami, je suis homme, et par conséquent sujet à l'enrour. Quelquefois ju en egere ; mais , des que j'aperçois l'abime , je fais un pas en arrière, et je change de route. Mon ami, poursuivit-il, en prenant mes mains dans les siennes, vouler-rous ne m'imiter sque dans mes faiblesses? Ne d'avais-je pas bien dit, que vous fmiriez par la perdre , cette enfant , si malbeureuse et si charmante. -- Qui, Sophie? -- Non, madame de Lignolle.--- Madame de Lignolle!---Paisqu'elle est enceinte, paisque désermais son muri ne peut croire... Comment fera-t-en pour la sauver?--Oh! ne m'en parlez pas! depuis ce maain, je cherche en tremblant quelque moyen da l'arracher aux malheurs qui la menacent. C'est en vain que je me tourmente. Je suis au désespoir! - Son beau-frère est arrivé; vous venez déjà d'avoir ensemble une terrible scène..... Mon file.

connaisses vous le capitaine?-De réputation. mon père: -- Seven-vous qu'elle est affrance et grande, sa réputation ?--- Afrense et grande, je la sais. - Savez-vous que le vicomte de Lignelle . sonvent touché Saint-Georges ?- Sonvent ? ........ Je le veux croire. - Savez-vous que cet homme-làs'est battu denx cents fois peut-aire?.... Tanh pis pour lui. — Qu'il n'a jamajs été blessé. — Il n'est pourtant pas invulnérable, sans doute!-Qu'il a mia bien des pères de famille, su, désespeir.....M. le baron! que vous importe?---Que sa fatale épée a moissonné des jeunes gens de la plus grande espérance ?--- Eh! mon père, il ne faut peut-être qu'un jenne homme obseur pous les venger tous. - Mon file; le capitaine ne pout pas manquer de saveir bientôt que mademoiselle. de Brumont est l'amont de mademe de Lignolle; j'avoue qu'il décenvrire plus difficilement que mademoiselle de Brumont est le chevalier de Faublas; mais enfin . . . wit au tatd! topt semble nous assurer qu'il le découvrirs. Mon file, que foreswone alone?-Ge qu'il faudes faire. Voilà, M. le benom , mermettes-moi de le dire, une étrange.... -A Dism me ciltiste; n'écris-trib, à Disu na plaise que je venilla outrager ton jeune coutage! je t'avoice même, siouts-s-il en m'embrassent, que le fière simplicité de tes répances m'a fait un plaisin extreme; et moi ausi, quelquefois je suis fier; mais c'est de mun file le cat dans mon fils que j'ai mie mut men organil! Tu an tais pas comme je jomispais, quand je te vojeit, à peine scholoscent, n'avoir plus d'égal dans ancun de tes exercises;

santôt ramener couvert d'écume, et brisé de fatigue, un fougaeux cheval que les plus fameux écuyers ne montaient qu'en tremblant ; tantôt, avec le fusil, l'arc ou le pistolet, frapper du premier coup l'oiseau que tous les tireurs avaient manqué; tantôt, dans un assaut public, aux yeur d'une nombreuse jeunesse, toujours étonnés, battre ou désarmer tout ce qu'il y avait de maîtres dans le régiment nouvellement arrivé. Chacun alors', décernant au jeune chevalier le prix de armes, venuit me féliciter de l'avoir pour fils. Cependant, je me l'avouais tout bas avec une sorte d'impatience, et non sans quelque espèce d'inquiétude, sa supériorité ne serait bien consacrée, que lorsqu'un événement toujours fatal t'aurait obligé de subir une dernière épreuve trop communément malheureuse pour le succès de laquelle, sans le courage, l'adresse n'est fles. Tu l'as trop tôt soutenue, cette épreuve; mais tu l'as sontenue plus que bien, j'ose le dire. Mi la colère l'eut moins aveuglé, ce M. de B\*\*\*, qui jouit de quelque réputation dans les armes, il aurait pu t'admirer à la Porte-Maillot, lorsqu'avec une dextérité merveilleuse, avec un imperturbable sang-froid. maltrisant le fer enuemi, comme s'il eut encore été question de recevoir seulement un coup de fleuret, tu déployais, dans ce combat devenu inégal, autent d'habileté que de force, autent de vaillance que de magnanimité. Alors vraiment je reconnus que Faublas, aussi intrépide qu'adroit. ne rencontrerait jamais de vainqueur. Alors, surpris de voir, dans un jeune homme de seise ans. le

reunion d'un talent peu commun, et d'une vertu plus rare, ton heureux père, au comble de la joie, se rappela qu'il ne s'était reposé que sur lui-même. du soin de veiller à ton éducation, et ne put, sans quelque mouvement d'orgueil, contempler son ouvrage. Alors aussi, poursuivit M. de Belcour, en m'embrassant encore, je me reprochai d'avoir attendu l'événement pour rendre justice au plus digne des fils ; et toi , Faublas , pardonne-moi mes premières défiances : Va! si c'est un crime de n'avoir pas cru d'avance aux vertus qui ne m'étaientpas encore prouvées, tu m'en vois puni : va! j'étais autrefois moins tourmenté de la crainte qu'elles ne te manquassent, que je ne le suis main tenant de la certitude que tu les possèdes au suprême degré. Oui, mon ami, c'est l'excès de ton courage et de ta générosité qui cause aujourd'hui mes plus vives alarmes. Permets-moi de te demander plusieurs graces. - Des graces? . . . - Je te prie de ne point aller à ton ennemi, je te prie de l'attendre, s'il te vient chercher? Eh bien, tu feras ton devoir. Néanmoins je te supplie de n'accorder le combat qu'à cette expresse condition, que vous pourrez l'un et l'autre amener un témoin. Je veux voir ta seconde affaire plus dangereuse que la première; je veux, par ma présence, t'obliger à revenir vainqueur. Faublas, gardez-vous d'avoir pour le vicomte de Lignolle les magnanimes ménages mens dont vous usates envers le marquis de B\*\*\*, Peu s'en fallut, je m'en souviendrai toujours, peu d'en fallut que votre générosité ne me coûtât mon Els. Avec le vicomte, tu n'en sersis pas quitte

pour une mourtrissure; jamais le capitaine n'a porté de coups qui ne fessent mortels, et je te le répète : C'est un homme encore plus féroce que redoutable, un duelliste de profession. Si sa bravoure n'avait été d'ailleurs quelquefois utile à l'état, il cut depuis long-temps, pour la vengesnos publique, porté se tôte sur un échafeud. Son existence atteste le malhourenz ombli de la plus sage de nea lois. Songe-s-y, Faublas, quand le moment sera venu de le combattre : alors, je t'en conjure, songe à ten père, à ta sœur, à ta Sophie, à madame de Lignolle s'il le faut; alors, pour ta propresuncté, pour le salut de tous, pour la tardive satisfaction de cent familles, immole la victime dont le ciel te demande le sang. Celni-là, tu le sais bien , doit recevoir la mott, qui se fait un affrenz plaisir de la donuer; freppe sans pitié, frappe, grage la terre d'un monstre, et déjà ta jeunesse n'aum pas été tout à fait inutile au repos des homenes..... Mais , s'écris M. de Belcour, il me vient une céllenion vraiment inquiétente. Depais trop long temps, des varages, des maladies, plusieurs maiheire t'out foné de népliger tout-àfait tes exercices. Hrysacsopt mois; plut de cept mois que tu n'as manis de fleuist. Mon Dien la tu avain perdu quelque obses de cotte egilité prodigiospo qu'en admirait, et qui s'entretensit surtout par l'habitude? di tran'avait plat le foup d'oril si prompt, les menvement mistra? Mon Dien! si tu n'étais plus que de la seconde fores? Estayous ansemble, essayons tout à l'house, .... Tu n'es pas faim? ni moi nourplus, ..... Tes feurets, où

sent-ils, Ah! je t'en psie, donne!....quand ne ne serait que pour me tranquilliser. Je t'en psie, mon ami, donne vite..... bon!..... je regrette bian de ne pas ponvoir apposer une nésistance égale à l'attaque, mais du moins je me défendrai le moins mal que je ponvai...... Je suis en garde, va...... Ge n'est pas cela! Vous me ménagez, fanblas; je vous ordonne de déployer toutes uos forces...... Vous le voules, mon père. Ailons.

En deux minutes, il para vingt coups, ilen reput trente. Bien! s'écrin-t-il, parfaitement bien! mieux qu'autrefois! vraiment je le crois. Oui! plus de souplesse encore, et de vigueur, et de rapidité! c'est l'éclair, c'est la foudre! Jamais, poursuivit-il, en passant plusieurs fois la main sur sa poitrine, jamais tu ne m'as donné de coups si forts, de coups qui m'aient fait tant de mal. . . . Non! tant de plaisir!... Rends-moi pourtant un autre service : prends tes pistolets, descends dans le jardin, amuse-toi à tirer quelques oiseaux... Je t'en supplie! J'obéissais, il me rappela ; Je ne puis trop me hâter de t'apprendre une nouvelle qui doit te combler de joie. Samedi, sans autre délei, nous partirons pour tacher de trouver 80phie. - Sophie? Samedi? Voilà, comme vous le dites, une nouvelle qui m'enchante! - Va dans le jardin, mon ami, va.

J'y descendis, non pour troubler d'heureux oiseaux dans leurs amours, mais pour rêver aux miennes. Samedi nous partons; nous allons cherches et trouver Sophie; quel bonheur!.... Mais que dis-je! et que deviendra madame de Lignolie?

quitter mon Éléonore! la quitter maintenant l' dans cinq jours! malheureux!

Je me précipitai dans l'appartement de mon père : N'y comptez pas, M. le baron! n'y comptex pas! Qui moi! perfide avec lâchetés, je sortirais de Paris quand le capitaine vient m'y chercher! j'abandonnerais la mère de mon enfant, au moment où ses ennemis s'assemblent autour d'elle! n'y comptez pas, M. le baron! je vous proteste qu'il

Mon père demeura if stupéfait, qu'il ne put me répondre. Et moi, sans attendre que, revenu de se première surprise, il s'expliquât, je courus à ma chambre, où je m'enfermai pour écrire.

« Ma chère Éléonore, ma charmante amie, je suis au désespoir : ce soir nous ne nous verrons « pas. Mon père sait tout; îl faut que ta tante soit « plus instruite que tu le crois; ta tante seule peut « avoir fait passer à M. de Belcourt l'avis fatal, « qui nous enlève une nuit fortunée Hélas l'il est « donc vrai que tout le monde se réunit contre « deux amans! Il est donc vrai que tout le monde, « en conjurant ta perte, ose m'attaquer dans la « plus chère moitié de moi-même! Sois tranquille « cependant, sois tranquille! Faublas te reste, « Faublas t'adore; ton amant, quoi qu'il puisse « arriver, perdra la vie plutôt que de t'abante « donner. »

## « MA BELLE MAMAB.

« Vous aurais-je offensée par quelque nouvelle sétourderie? Il y a dix-huit mortels jours que je

e suis privé du bonheur de vous voir. Ah! par-« donnez-moi, si je suis coupable; et, si je ne lo suis pas, daignez reconnaître vos torts et les ré-« parer : donnez-moi pour demain l'heure du « rendez - vous. Ma belle maman, vous m'avez « promis conseil, amitié, secours, protection; « c'est tout cela que je réclame. Mon père veut « m'emmener avec lui , dans cinq jours , pour aller « chercher Sophie; et je dois aujourd'hui craindre « plus que la mort ce départ qui faisait, il n'y a « pas long-temps, l'objet de mon plus cher désir. « Vous, ma belle maman, qui savez remédier à « tout, ne pourriez-vous pas remédier à cela? Je « vous supplie de ne pas m'abandonner à moi-« même dans une conjoncture aussi difficile. Je « vous supplie de ne me point refuser pour demain « vos avis, par lequels je vous promets de me « conduire.

a Je suis, avec la reconnaissance la plus vire,
 « avec l'amitié la plus tendre, avec le plus
 « profond respect, etc. »

lui annoncer que mon maître ne serait pas du tout content du traitement....— Qu'a-t-il répondu? — Monsieur, c'était moi qui répondais, lui! ne faisait jamais que crier. Il a donc crié en redoublant ses coups: Ton maître? son nom à ton maître? son nom? — Tu le lui as caché? — Oui, monsieur. Oh! quand il aurait dû m'achever sur la place! — Eh bien! je vais de ce pas le lui aller. dire, moi! — Bon! s'écria Jasmin, qui me vit prendre mon épée: et flanquez - moi ça de côté comme ce petit M. de B\*\*\*, qui faisait le méchant.

Je me précipitai sur l'escalier; mais heureusement M. de Belcour se trouva sur mon passage et m'arrêta: Faublas, où courez-vous donc avec cette épée?—Comment, il ose arrêter mon domestique et le frapper!—Ainsi, vons, mon fils, répondit-il avec beaucoup de sang-froid, vous êtes plus pressé de venger votre domestique qua vous ne l'étiez de venger votre maîtresse. Aiasi, pour repousser un outrage qui ne regarde que lui seul, l'amant de madame de Lignoile va se hâter de se découvrir et de la perdre!

Des représentations aussi justes me calmèrent tout d'un coup. J'appelai Jasmin pour qu'il vint reprendre mon épée; le baron, qui vit que je me disposais à m'en aller, me dit : Non, remontez chez vous, j'y vais aussi, j'ai à vous parler.... Mon ami, nous avons tous deux besoin de distraction; nous ne pouvons nous en procurer un plus douce que celle de la compagnir de votresceur. Je viens d'envoyer chercher Adélaide, à

compte la garder ici jusqu'à vendredi soir. — Pourquoi pas plus long-temps? — Nous partons samedi.

En me faisant cette réponse, M. de Belcour m'observait. Comme l'heure s'approchait où j'allais savoir ce que madame de B\*\* comptait faire pour empêcher mon départ, je pris le parti d'éviter l'explication que le baron cherchait. Ainsi, je me contentai de répliquer : Samedi. . . - Qui. . . samedi. . . . - Adieu , mon pere. - Restez donc , votre sœur arrive dans un quart d'heure. -- Mon père, il faut que je sorte! - Mon fils, je ne veuk pas que vous sortiez. -- Mon père, il le faut absolument. - Je ne veux pas que vous sorties, vous dis-je, c'est un parti pris - Je vous assura que l'affaire la plus indispensable. ... - Mon fils, voulez vous me désobéir? - Mon père, si je ne puis faire autrement! - Je vous entends, monsieur! j'emploirai donc la force. A ces mots, il sortit de ma chambre, où il m'enferma.

Vous emploirez la force? et moi, l'adresse! J'ouvris ma fenêtre, il n'y avait qu'un étage, je sautai. La secousse fut violente; cependant je traversai la cour avec la rapidité d'un oiseau; et, toujours courant, j'arrivai bientôt chez madama de Fonrose.

Malheureux! dit-elle, que venez-vous faire iei? Ce matin familièrement le capitaine m'a rendu son épouvantable visite. Il m'a demandé, du ton poli que vous lui connaissez, ce que c'était qu'une certaine demoiselle de Brumont, dont les assiduités chez madame de Lignolle donnair

et quelquefois d'un air troublé. Je ne pus néanmoins en finissant la longue sistoire de mes embarras et de mes inquiétudes, je ne pus m'empêcher de lui dire: Ce qui me desespère encore, e'est qu'on ose vous acceser d'avoir écrit ces deux cruelles lettres .- On , ose! et qui? M. de Rosambert? Madame de Fonrose? mes plus mortels ennemis!-Ils seraient vos amis que je ne les croirais pas!.... Ma belle maman, comment empêcherez - vous mon départ? -- Je ne puis, répondit elle d'un ton préoccupé, je ne puis me laser de le répéter : il faut que Sophie vous soit moins chère. - Moins chère? je vous assure que non; mais mon séjour à Paris devient indispensable : l'honneur me l'ordonne autant que l'amour. -Autant que l'emour de madame de Lignolle, oui .- Ma belle maman, comment empêcheresyous mon départ?-Faublas, il doit vous arriver de Versailles un paquet dont le contenu vous fera plaisir, j'espère, et qui changera probablement. les dispositions de M. de Belcour. Si pourtant votre père s'obstinait toujours à vous emmener, mandes-lemmi tout de suite. -- Ce paquet, c'est..? - Demain matin vous le recevrez, je nous laisse jusqu'à demain matin votre culieuse impationes. --- Et votts ne m'assuren pas que ce promies moyen dant vous voulez bien me seconcir doive tire infaillible?, ... Plait-il, meman? ... . rousine m'enreader plus! vous pansez, à tout autre chese.-Oui, a teria-t-elle, en sortant de sa profonde riretie, il fant que vous aimies besucoup la comteste |--- Ah! heancoup! -- Dayantage que vous

ne m'aimez?.... que vous ne m'aimiez! Je veux dire! — Mais.... je ne puis....—Allons, davantage! vos incertitudes, votre embarras me l'assurent. Davantage! répéta-t-elle tristement.—Il est vrai que mon Éléonore s'est acquis à ma tendresse des droits qu'aucune autre.... mais je vous afflige, ma bellé maman. —Point du tout!., pourquoi?... pourquoi m'affligerais-je de ce que vous préférez votre maîtresse à votre amie? achevez donc? comment s'est-elle acquis à votre teadresse, des droits qu'aucune autre?....—Elle est enceinte. — Gruel jeune homme! s'écria-t-elle avec infiniment de vivacité; Est-ce ma faute, si...

Madame de B\*\*\* n'acheva point. Elle m'empêcha de tomber à ses genoux; et, de peur d'attendre ma réponse, elle posa sur ma bouche sa main, que du moins je baisai. Enfin la marquise, dont je voyais les regards s'attendrir et le teins s'animer, la marquise se leva pour s'en aller. — Vous voulez déjà me quitter?—J'y suis forcée, répondit-elle en se dérobant à mes caresses; j'y suis forcée!.... mes momens sont comptés, j'ai tous ces jours-ci beaucoup d'affaires. Adieu, chevalier.— Puisque vous me défendez de vous retenir, adieu, ma belle maman.

Nous sommés à mardi.....? Eh bien,..... vendredi..... oui, je pourrai vendredi vous donner un instant.—Toujours à la même heure?—Peutêtre un peu plus tard. A la nuit fermée. Ce sera plus prudent.

Je ne sortis de la maison qu'un quart d'heure après le vicomte, et pourtant je crus encore reconnaître, loin de moi, l'incommode Argus qui m'avait déjà donné quelques inquiétudes. Ce qui confirma tous mes soupçons, c'est que l'espion maladroit ou craintif se hâta de changer de route, dès qu'il vitque je me retournais sur lui. Je rentrai chez moi, bien persuadé que le capitaine ne tarderait pas à venir m'y faire sa visite.

Est-il possible, me dit le baron, que vous ayez risqué de vous casser une jambe!........... Mon père, j'aurais risqué ma vie! M. le baron, pourquoi me poussez-vous à des extrémités qui peuvent devenir funestes? M. le baron, vous devez le savoir : la mort est pour moi, dans ce momentci, préférable à l'esclavage. Au reste, avant de me remettre en votre pouvoir, je viens vous déclarer positivement, qu'attenter à ma liberté, c'est attenter à mes jours. Quoi! mille dangers environnent une enfant malheureuse et faible, la femme la plus digne de toutes mes affections! et vous, le plus cruel de ses ennemis, vous prétendez lui enlever sa seule consolation, son unique appui! vous prétendez, en me réduisant à la plus entière immobilité, la livrer sans défence à ses persécuteurs, et m'obliger, moi, de les voir sans obstacles préparer sa perte! M. le baron, si c'est encore votre dessein, s'il vous reste quelque moyen de m'enfermer dans ma chambre et de m'obliger d'y vivre, je vous annonce du moins que le capitaine viendra bientôt m'y chercher. Je vous annonce qu'alors, et je le jure par ma sœur, par vous, par Sophie, par tout ce que j'ai dans le monde de plus cher et de plus sacré, je jure que nulle considération ne pourra plus me déterminer à défendre, contre le vicomte, une vie que votre tyrannie aura désormais rendue inutile à madame de Lignolle, et odieuse à son amant! Maintenant décidez de mon sort, il est dans vos mains.

Il le ferait comme il le dit! s'écria ma sœur; quand il est question de quelque femme, il ne vous connaît plus. Cependant il ne peut commettre de plus grande faute que celle de se laisser tuer. Ne l'enfermez donc pas, mon père! ah, je vous en prie, ne l'enfermez pas!

Tandis qu'Adelaide lui parlait ainsi, le baron n'arrêtait que sur moi ses regards douloùreux. Hélas! et je vis les yeux de mon père se remplir de larmes. Ma sœur baisait déjà les mains de M. de Belcour, aux genoux duquel je vins me précipiter: Mon père! ah! mon père! plaignez votre fils. A cause de ses malheurs, pardonnez-lui ce qu'il vient de vous dire et le ton dont il vous l'a dit: prenez pitié du plus impétueux des hommes, du plus infortuné des amans. Songez surtout, songez que, s'il n'était pas au désespoir, Faublas ne résisterait jamais à votre autorité si chère, à vos ordres toujours sacrés.

M. de Belcour se cacha le visage dans ses mains, et médita long-temps sa réponse. Mon fils, dit-il enfin, promettez de n'aller ni chez la com-tesse...—Impossible! mon père.—Ni chez la baronne, ni chez le capitaine.—A la bonne heure. Ni chez la baronne, ni chez le capitaine; je vous en donne ma parole, et que je ne porte jamais votre nom, si j'y manque! Ni chez la haronne, ni chez le capitaine, c'est tout ce que je peux promettre. Mon père ne répondit rien, mais à compter de ce moment, je recouvrai ma liberté tout entière.

Aussitôt après souper, je moutai dans ma chambre et j'appelai Jasmin : Donne-moi ton chapeau rond, mon manteau, mon épée. - Bien! monsieur. Je vois que, malgré l'avis de M. le baron, vous êtes de mon avis à moi. Vous croyez qu'il faut le plus tôt possible me débarrasser de ce grand diable qui donne des coups de poing si lourds. Et vous avez raison! Et M. votre père dirait comme moi, si comme moi il avait reçu-... - Taisez-yous, Jasmin.... je ne vais pas chez le capitaine, mon ami. -- Monsieur, sans trop de curiosité?....Je veux moi-même essayer d'aller parler à Lasseur. Ne te couche pas, attendsmoi. - Comment! monsieur, vous ne m'emmenes pas?-Bon! tu es un poltron! écoute : Je puis rencontrer le grand diable, et tu aurais peur. Dans la compagnie de monsieur! oh! ch non. J'irai chercher dispute à toute une guinguette dans votre compagnie. Et tenez : il a peut-être un domestique, le grand diable? Monsieur! en vérité, je me charge de rosser le laquais, pendant que vons tuerez le maître. —Allons! cette résolution me charme et me détermine; je t'emmène.... Que saites-vous donc? Jasmin, est-ce qu'ordinairement vous prenez une canne, lorsque vous venez avec moi? — Dame! c'est que je pense que, si le domestique a aussi une épée, par hasard, je n'en sais pas jouer, moi. — Laissez, Jasmin, laissez ce bâton, ou bien restez. —J'aime encore mieux vous suivre et n'emporter que mes bras.

Cette bonne volonté de mon domestique me fut très-heureuse, comme on le va voir. Nous venions de sortir; et, pressé que j'étais d'arriver, je mar. chais à grands pas, sans regarder autour de moi. A peine nous entrions dans la rue Saint-Honoré, lorsqu'une femme arrêta Jasmin, pour lui demander le chemin de la place Vendôme. Aux accens d'une voix chérie, je me retournai : Grands Dieux! serait-ce possible?..... Oui, c'est elle, c'est la comtesse! - Quel bonheur! c'est lui! J'allais chez toi, Faublas. - Mon Éléonore, j'allais chez toi. - Hé! tiens, débarrasse-moi vite, poursuivit-elle en me donnant un petit coffre : c'est mon écrin. Je te l'apportais, et je te venais joindre pour nous en aller tout de suite. -- Nous en aller où ? -- Où tu voudras. - Comment, où je voudrai! - Saus doute, en Espagne, en Angleterre, en Italie, à la Chine, au Japon, dans quelque désert; où tu voudras, te dis-je. - Y penses-tu? je n'ai rien de prêt pour l'exécution de ce dessein hardi. - Rien de prêt? Que faut-il?- Mon amie, nous ne pouvons nous entretenir ici d'un objet de cette importanee; tu allais chez moi? Viens-y, mon Éléomore, et jouissons encore de quelques heures
fortunées. — Cependant. . . . . — Quoi cepeudant!
éela vous fait-il quelque peine, de me donner une
heureuse nuit? — Grand plaisir au contraire;
mais je crois que tu ferais mieux de m'enlever sans
perdre une minute. — Jasmin, cours chez le
suisse; demande-lui la clef de la petite porte du
jardin, et va nous l'ouvrir. Que personne ne nous
voie entrer. To donneras au suisse deux louis pour
le seeret. — Monsieur, je ne suis pas si riche. —
Tu les kui premettras de ma part. Oh! bon pour
lui! e'est comme s'il les tenait! — Jasmin, je t'en
promets autant; mais cours.

Bientôt la porte dérobée nous fut ouverte; et, sans avoir été vus, nous arrivâmes à mon appartement. Que je suis contente! s'écria la comtesse, en prenant possession de ma chambre; que je suis contente! c'est aujourd'! ui que je suis vraiment sa femme. Me voilà chez lui. Comme nous serions bien ici.... mais c'est à la cabane que nous serons mieux ... Faublas, il faut que vous m'enleviez; il le fant absolument. Tiens, que je te raconte les événemens de la journée. Le enpitaine est yenu, des le matin, me faire une affreuse scène. Il s'est haté d'apprendre à M. de Lignolle que j'étais euceinte, et que mademoiselle de Brumont ne pouvait être qu'un homme déguisé. Il a juré qu'il connaltrait incessamment et qu'il mettrait à l'ombre... ( je të rapporte ses propres expressions ), qu'il mettrait à l'ombre l'insolent qui osait aimer sa belle-sœur; ce n'est pas aimer, qu'il a dit; et qui

a eu l'audace de porter la main sur lui. - Qu'a dit à cela ton mari? - Mon mari! Ponrquoi dono l'appeler mon mari? Vous savez qu'il ne l'est pas.

M. de Lignolle.—Il ne paraissait point du tout content. - Et toi, qu'as-tu répondu? - J'ai répondu que, s'il se pouvait que mademoiselle de Brumont fût un homme, c'était mon heureuse étoile qui l'avait permis; et que, s'il m'était arrivé jamais un ami qui m'eût fait un enfant, mon prétendu mari le méritait bien. Ma tante a crié que j'avais raison; elle a pris mon parti, ma tante!-Je le crois! - Quand les deux frères ont été partis, la marquise a pleuré; elle voulait absolument me remmener dans sa Franche-Comté. Vois combien tu m'es cher; j'ai constamment rejeté sa proposition. Faublas, j'aime mieux que tu m'enlèves.... Cependant le vilain homme était allé se poster dans un café.... Je sais. - J'ai cru qu'il ne fallait pas envoyer chez toi; car je ne veux pas que tu te hattes avec le capitaine; je lui pardonne ses insultes; je les oublie; j'oublie le monde entier, pourvu que tu m'enlèves..... J'allais du moins écrire un mot à madame de Fonrose, quand elle m'a fait di . . . - Je sais . - Vois-tu? c'est une méchante femme, aussi, la baronne! elle nous a servi tant que notre amour, qui n'était pour elle qu'une intrigue un peu plus gare qu'une autre, a pu lui fournir quelque sujet d'amusement; à présent qu'il n'y a plus que des dangers à ceurir, elle nous abandonne. Mais que m'importe encore, puisque tu me restes, et pourvu que ta m'en-lèves?......Enfin, la nuit est venue. Je me suis hâtée de souper et de renvoyer ma tante dans son appartement. Mes femmes m'ont couchée comme de coutume; mais, dès qu'elles ont eu quitté ma chambre, j'ai vite passé cette petite robe; et, par ton petit escalier, j'ai gagné la cour et la porte-cochère.

La Fleur, comme si je venais de le charger d'une commission, a demandé qu'on tirât le cordon; je me suis esquivée, je t'ai rencontré, rien n'empêche plus que tu ne m'enlèves. - Rien ne l'empêche! mais tout s'y oppose, au contraire! Il nous faut une voiture, un travestissement, des armes, une permission de poste, un passe-port.-Ah! mon Dieu! je ne serai point enlevée cette nuit!..... Eh bien! Faublas, écoute : Nous allons tous deux rester ici jusqu'à la pointe du jour; alors tu me cacheras dans quelque grenier de cet hôtel; tu auras toute la journée pour faire les préparatifs nécessaires, et nous partirons enfin vers le milieu de la nuit suivante. — Impossible, mon amie. - Impossible! la raison? - Tu ne considères pas que vouloir apporter trop de précipitation dans l'exécution d'une entreprise si difficile, c'est s'exposer à la manquer. — Regardez! moi, je trouve toujours les moyens! lui ne voit jamais que des obstacles!..... Tu peux encore, au moins pendant trois mois, cacher et nier ta grossesse. L'ingrat ne m'enlèvera point qu'il n'y soit obligé!-Les circonstances ne sont pas tellement pressantes .... Et pourquoi différer de trois mois le bonheur que nous pouvons tont à l'heure obtenir? - Toi, dont le cœur est si bon,

mon Eléonore, voudrais-tu, si la nécessité no t'en imposait pas la loi, voudrais-tu d'un bonheur qui ferait le désespoir de la sœur la plus sensible et du meilleur des pères? - Ah! malheureuse!... il ne m'enlèvera point! il ne veut pas m'enlever! - Mon amie, je te jure que ces considérations toutes puissantes ne m'arrêteront plus quand le moment sera venu de te les sacrifier. Je te jure qu'alors, dussé-je périr moi-même, je n'abandonnerai ni mon enfant, ni sa mère que j'adore. Mais permets que je quitte, le plus tard possible, les. objets les plus dignes de partager mon amour avec & toi; permets qu'en les abandonnant pour te suivre, je puisse emporter du moins cette consolante idée, que je n'ai point volontairement causé leur plus grand chagrin.

La comtesse, encore obligée de renoncer à son plus doux espoir, versa des pleurs amers. Sa douleur était si vive, que je désespérai d'abord de la calmer. Mais que ne peuvent les caresses d'un amant! Cette nuit, comme la dernière que l'amour nous avait donnée, ne dura qu'un instant. Déjà le jour va paraître, me dit madame de Lignolle, et je te demande à mon tour comment je vais faire pour rentrer chez moi. La question était embarrassante; il fallut rêver quelques minutes, pour y répondre d'une manière satisfaisante : mon Éléonore, habillons-nous vite. Malgré les prudens avis de madame de Fonrose, je vais te conduire jusqu'à la porte. Je me garderai bien d'entrer avec toi. La baronne croira que tu n'es venue chez elle de si bonne heure, qu'afin de lui parler de moi.

Tu te feras en effet une douce violence pour l'entretenir de ton amant; et, quoi qu'elle puisse te dire . tu lui tiendras fidèle compagnie, jusqu'à ce que ton cabriolet soit arrivé. - Mon cabriolet? qui me l'amènera? - La Fleur, que j'irai prévenir. - Et si déjà le capitaine est à son poste?-Dépêchons-nous. Il n'y sera sûrement pas aux premiers rayons de l'aurore. Au reste, s'il y est, j'ai mon épée. Que veux-tu, ma charmante amie? il n'y a pas d'autre moyen. ... - Mais! quand et comment te reverrai-je?....-Eléonore, je ne veux pas qu'ainsi vous vous exposiez encore la puit, seule! à pied! je ne le veux pas!.... Mon amie, n'est-il pas cent fois plus convenable et moins dangereux que ce soit moi qui vous aille trouver?.... Ne puis-je quelquefois, vers minnit, pénétrer jusqu'à toi? - Madame de Lignolle m'embrassa: Oui! répondit-elle avec un cri de joie. Je puis m'arranger de manière.... viens..... non pas la nuit prochaine; mes mesures pourraient n'être point prises..... Tiens! afin de ne rien dosner au hasard, viens vendredi, entre onze heures et minnit.

Cependant le jour commençait à poindre. Nous descendimes sans bruit, nous sortimes par la porte du jardin. Tout se passa mieux que je n'osais l'espérer. Je vis la comtesse entrer chez la baronne, et je courus chez M. de Lignolle éveiller la Fleur, qui dut partir un quart d'heure après. Je revins chez moi sans avoir fait de fâcheuse rencontre. A huit heures du matin il m'arriva la lettre que voici.

« Depuis long-temps, M. le chevalier, je cher« chais l'occasion de réparer mes torts envers vous
« et M. le baron. C'est avec transport que j'ai saisi
« la première qui s'est présentée; je vous prie de
« l'assurer à M. votre père. Je crois, au reste,
« que le roi ne pouvait faire pour le régiment
« de \*\*\* une meilleure acquisition que celle d'un
« jeune homme tel que vous, puisqu'il est certain
« que vous avez la physionomie du monde qui
« promet le plus.

« J'ai l'honneur d'être, etc.

« L'e marquis de B\*\*\*. »

Un instant après, M. de Belcour entra dans sa chambre; il tenzit à sa main plusieurs papiers, ct je voyais la plus grande joie peinte sur sa figure.

Je le reçois à l'instant de Versailles, s'écria-t-il en m'embrassant; vous avez voulu que ce fût à moi qu'il fût adressé. Vous avez voulu que le premier je vous félicitasse de votre bonlieur. Je suis infiniment sensible à cette attention délicate. Oui, e'est cela même, ajouta-t-il en voyant que je m'approchais pour lire. C'est votre brevet de capitaine au régiment de \*\*\* dragons, maintenant en garaison à Naucy; et ceci, l'ordre de rejoindre au premier de mai.... dans quinze jours. Faublas! je vous ai plus d'une fois reproché l'inexcusable oisiveté qui rendait vos talens inutiles, et j'avais résolu de faire enfin moi-même les démarches nécessaires pour vous procurer le seul état qui vous convient: je suis enchanté qu'en me prévenant, vous ayez

si bien réussi. Votre heureuse étoile vous accorde d'abord ce que mes plus vives sollicitations n'auraient sûrement pas obtenu tout de suite : un grade déjà supérieur et l'espoir d'un avancement certain. Malheureusement j'ai lieu de craindre que vous ne trouviez, dans cette faveur de votre fortune, un autre sujet de joie. Voici le projet de notre commun voyage renversé, voici votre séjour dans la capitale prolongé d'une semaine tout entière; mais, s'il est vrai que vous vous en applaudissiez, songez, mon fils, songez du moins que rien ne pourra vous dispenser d'obéir aux ordres du ministre, et de joindre le régiment sous quinzaine. Alors, de mon côté, je quitterai Paris, j'irai seul où nous devions aller ensemble.... — Quelle bonté, mon père, et que de reconnaissance!.... -Je vous promets de chercher Sophie avec autant d'ardeur et d'exactitude que vous l'auriez pa faire. - Et vous la trouverez! mon père, vous la trouverez!-J'ose du moins l'espérer de cet événement-ci. Je ne doute pas que Faublas ne s'empresse de justifier la faveur du prince; je ne doute pas qu'il ne remplisse avec distinction l'honorable place qui lui est confiée. Il faut croire que, dans sa retraite, M. Duportail recevra la nouvelle de cet heureux changement qui en annoncera beaucoup d'autres, et qu'alors il ne cachera plus sa fille à l'époux devenu digne d'elle. - Oh! mon père, oh! quel encouragement vous me donnes! -Adélaide est déjà levée, Faublas; elle va déjeuner dans mon appartement, j'allais te faire appeler. Je n'ai pas eu l'indiscrétion de montrer es

papiers à ta sœur. Il est bien juste que ce soit tof qui lui apprennes cette bonne nouvelle; viens, smon ami, descendons ensemble.

Je recevais les sélicitations d'Adélatde, quand mon domestique vint d'un air effaré, me dire que quelqu'un me demandait. — Qui? Jasmin. — Monsieur, c'est luir — Qui? lui! — Le grand diable. — Le grand diable, répéta M. de Belcour en regardant Jasmin. Qu'est-ce que cette expression!.. Faublas! de qui veut-il donc parler? — Mon père..... je...... je vais le recevoir. — Pourquoi ce mystère?.... mon Dieu! .... c'est peut-être le capitaine?.... tu ne réponds pas.... Non, Faublas, restez. Qu'il entre ici.... Jasmin, priez M. le vicomte de vouloir bien passer chez moi.

Dès que mon domestique nous ent quittés, le baron s'écria: Voici donc le moment fatal! O mon ami, souvenez-vous des prières qu'un père vous a faites et qu'il vous réitère à genoux. Il venait en effet de s'y jeter. Je me précipitai vers lui pour le relever; il saisit ma main droite, la baisa, la porta sur son cœur: Qu'elle me sauve! s'écria-t-il encore. Qu'elle sauve la moitié de ma vie! Adélaide accourut épouvantée: Tiens, Faublas, dit M. de Belcour en se relevant, embrasse ta sœur et ne l'oublie pas.

Je-l'embrassais, lorsque le capitaine entra. J'en vois deux, s'écria-t-il avec un affreux sourire: laquelle est mademoiselle de Brumont? En lui montrant ma sœur, je répliquai: Capitaine, celleci ne vous eût point avant-hier assis sur le balcon de la comtesse. Cependant Adélaide se penchait à l'oreille du baron, pour un dire à miveix : Qu'il est laid, ce grand monsieur! il me fait peur! — Laisse-nous, ma fille, lui répondit-il; va faire un tour dans le jardin. Avant d'obéir, elle vint à moi, les yeux pleins de larmes: Mon frère! M. le baron ne vous a point enfermé. Oh! je vous en prie, souvenez-vous qu'il ne vous a point ansermé.

Quand ma sœur fut partie, le capitaine, qui n'avait cessé de me regarder avec beaucoup d'insolence, reprit : Voilà donc ce chevalier de Faublas dont on parle! Comment cela peut-il s'être fait un nom dans les armes? cela paraît n'avoir que le sousse! Quand c'est quelque chose de plus qu'une femmelette, ce n'est encore que la moitié d'un homme! -- Capitaine, asseyez-vous donc; vous m'examinerez plus à votre aise. - Corbleu! tu prends le ton de la raillerie, je crois! Ne me connais-tu pas? ignores-tu que le vicomte de Lignolle ne souffrit jamais le sot persissage de tes pareils, ni leurs airs impertinens? ignores-tu qu'il ne souffrit jamais un regard, un geste équivoques; que les plus fiers ont devant lui perdu leur audace; qu'il a sans peine immolé des hommes plus fameux que toi, et qui surtout paraissaient plus redoutables! - Enfin, il e tout dit! Capitaine, est-ce la coutume des braves comme vous d'essayer d'intimider l'ennemi qu'ils craigneat de ne pouvoir pas vaincre? Je suis bien aise de vous prévenir que cet excellent moyen pourrait se pas vous être avec moi d'une grande ressource.-Corbleu! s'écria le visamte outré de colère. Il se

fit pourtant quelque violence, et me prenant la main : Écoute! dit-il : puisqu'il était possible qu'il se trouvât sous les eieux un jeune insensé, témésaire au point de déshonorer un frère que j'aime, t et d'oser porter la main sur moi, et d'oser m'insulter en face, j'aime mieux que ce soit toi qu'un autre. Trop souvent, depuis deux ou trois années, on m'étourdissait de ton nom. Sache que, pour l'adresse et la force, je ue reconnais dans le monde entier qu'un homme comparable à moi; et celuilà, je pense qu'aucun maître n'ose contester sa supériorité. Je ne permettrai jamais qu'aucune autre réputation s'élève et balance la mienne. Je comptais venie quelques jours à Paris tout exprès pour te le dire..... Remerciez donc le hasard qui, me donnant avec vous des torts apparens, vous épargne l'infamie d'un duel dont le seul motif eut été votre féroce amour d'une fausse gloire. - Corblen! je suis bien impatient de savoir comment tu feras pour soutenir la hardiesse de tes discours. Plus je te regarde, et moins je puis me persuader que tu sois digne de ta renommée.---Alions donc au fait, capitaine? Ce sont les preuves que vous demandez, n'est-ce pas? --- Assurément! Mais dis-moi : Voudrais-tu par hasard pouvoir te vanter d'avoir défié le vicomte de Lignolle?-Pourquoi m'en vanterais-je? quel honneur m'en pourrait-il revenir? D'ailleurs, est-ce que j'ai jamais fait métier de désier personne?- C'est que j'zi juré, je t'en avertis, qu'en toute rencontre ce Berait moi qui proposerait le combat. - Je n'ai fait, moi, d'autres sermens que de ne le refuser

88

jamais, - Eh bien! choisis les armes. - Toutes me sont égales. - L'épée donc! l'épée. J'aime à voir mon ennemi de près. - Je tacherai de ne pas trop m'éloigner de vous, capitaine. - C'est ce que nous versons, mon petit monsieur. Le lieu? - M'est assez indifférent. La Porte-Maillot, cependant, si vous voulez .- La Porte-Maillot, soit. Mais cette fois, tu n'y trouveras pas le marquis de B\*\*\*. - Peut-être. - Le jour et l'heure? - Aujourd'hui et tout de suite. - Voilà, s'écriat-il en me frappant sur l'épaule, ce que tu as dit de mieux! partons. - Capitaine, vous avez votre voiture? --- Non. Je vais toujouri à pied. faudra pourtant vous déterminer à prendre une place dans le carrosse du baron. - Pourquoi cela?-Parce que nous irons chercher un de vos amis. - Un de mes amis! corbleu, - Qui, de mon côté j'emmène un témoin. -- Un témoin! où est-il?-Le voilà.-Ton père?-Mon père.-Qu'il vienne, si bon lui semble; mais qu'il ne compte pas sur ma pitié. - M. le vicomte, répondit le baron avec beaucoup de sang froid, plus je vous écoute et plus je demeure persuadé que c'est vous qui ne méritez pas la mienne. - Capitaine, l'avez-vous entendu?-Eh bien! me répondit-il. -Eh bien! m'écriai-je, en prenant à mon tour sa main, que je serrai fortement; c'est l'arnet de ts mort qu'il vient de prononcer! Partons! -- Partons, répéta mon père, je vois que nous serons bientôt revenus.

Nous commençames par aller chercher M. de Saint Léon, collègue du capitaine, autre officier de marine, aussi traitable, aussi poli que son ami l'était peu. Cet honnête gentilhomme, en comblant mon père d'égards, en m'accablant de civilités sans nombre, désavouait assez les invectives, les bravades et les juremens que M. de Lignolle ne oessait de vomir. Plusieurs fois même il hasarda quelques paroles conciliatrices; mais on sent que toute médiation devenait désormais inutile entre le vicomte et moi. Tous deux résolus à périr plutôt que de reculer, nous arrivames à la Parte-Maillot.

Nous venions de mettre pied à terre; déjà mon adversaire avait la main sur son épée, déjà la mienne était tirée. Tout à coup plusieurs cavaliers qui, depuis quelques secondes nous suivaient au grand galop, fondirent sur le capitaine et l'environnèrent, en criant : De la part du roi! L'un d'eux lui dit : M. le vicomte de Lignolle, le roi et nosseigneurs les maréchaux de France vous ordonnent de me rendre votre épée; et je dois, jusqu'à nouvel ordre, vous accompagner partout Le capitaine devint furieux; cependant il n'osa faire aucune résistance : On ne te donne pas de gardes, à toi! me cria-t-il en se désarmant; on compte sur ta sagesse. Tu as , au reste , des amis très-prudeas ; rends grâce à leur extrême vigilance; elle te fera vivre quelques jours de plus, mais seulement quelques jours. Comprends bien ce que je te dis.

Je revins avec mon père; et, comme nous passions devant la porte de Rosambert, alors seulement je me rappelai que ce jour même était pour mon heureux ami le jour du lendemain des

noces, et que je devais déjeuner avec la nouvelle comtesse. Je quittai le baron; je me fis annoncer chez M. le comte. Il vint me recevoir dans son salon. Rosambert, j'accours vous féliciter et je me rends à votre invitation, - Pardon, me r. ponditil, vous ne déjeunerez qu'avec moi. La comtesse est fatiguée, elle repose - J'entends. Vous êtes content de votre nuit?-Oui....oui, content. - Mon ami, ce rire est forcé; votre gaieté ne me semble pas naturelle? Qui peut troubler?....-Un méchant tour.... qui me vient de votre marquise ..... Je le pariersis maintenant! - Quo? donc?-Je reçois à l'instant l'ordre de rejoindre. -De rejoindre! et mol aussi, - Comment? et vous aussi?--- Mon ami, je suis capitaine des dragons. - Capitaine! ah! recevez mon compliment. Embrassons-nous. Votre régiment n'en aura pas de plus jeune, de plus brave et de plus joli, Voilà donc qu'enfin la marquise se décide à faire quelque chose pour vous! Ne vous l'ai-je pas dit depuis long-temps, qu'avec du mérite on ne s'avançait encore que par les femmes!-Je vous admire! Qui vous dit que c'est madame de B\*\*\*?.... --- J'avoue qu'il serait plus que plaisant que ce sut son mari! s'écria-t-il.

Je ne répondis rien. Il m'avait paru convenable de ne pas communiquer à M. de Belcour la lettre du marquis : jugez si j'étais tenté de la montrer à Resambert!

D'abord capitaine dans un régiment de cavalerie, continuait le comte, ce n'est pas mal débuter. Ah! vous irez loin, c'est madame de B\*\*\*

qui vous porte! Cependant comment se fait-il que la marquise ait eu le courage de se sacrifier elle-même à votre avancement? le courage de reléguer Faublas dans une garnison? Votre régiment, ou est-il, chevalier? -- A Nancy. -- A Nancy?... attendez donc..... me tromperais-je?..... non, non. Ah! je ne m'étonne plus. - Quoi donc? -Le quei donc est excellent! Vous ignorez peutêtre ce que je veux dire?-Je ne m'en doute même pas, en vérité!-Faublas, voilà de ces mystères maladroits, qui nuisent plus qu'ils ne servent. Comment voulez-vous que je ne sache pas cela? --- Eh quoi, cela? --- Mais que madame de B\*\*\* possède, tout près de la capitale de la Lorraine, une fort belle terre qu'il y a long-temps qu'elle n'a vue. -Ah! ah! -Elle y compte sans doute aller passer toute la belle saison; et, tant qu'il vous plaira, vous obtiendrez de votre colonel des petits congés de vingt-quatre heures. Ainsi la marquise, au comble de ses vœux, vous aura tout à son aise, et ne craindra plus la concurrence de personne. Elle a vraiment trouvé le meilleur moyen d'empêcher en même temps que vous ne puissiez chercher Sophie et secourir madame de Lignoile. - M'empêcher de secourir mon Élécnore! --- Assurément, car c'est tout à l'heure que vous avez ordre de rejoindre?-Seulement au premier de mai. Eh bien, dans quinze jours! - A cela je gagne une semaine tout entière, puisqu'il est vrai que mon père devait m'emmenor samedi prochain. - Le grand bénéfice! eh! quel changement aue semaine peut-elle apporter?....

ga

-Que sais-je? il arrive tant de choses en moins de temps!-Faublas, voilà ce qui s'appelle s'etourdir sur sa situation. - Taisez-vous, mon ami, taisez-vous; ne m'ôtez pas l'illusion qui me soutient! --- Madame de Lignolle, quand vous l'aures abandonnée huit jours plus tard, sera-t-elle donc moins malheureuse? - Rosambert! Rosambert! est-ce quand je touche au fond de l'abime, qu'il faut me le montrer? - Sera-t-elle moins exposée la vengeance de ses ennemis? — Cruel! — Aux brutales fureurs du capitaine? — Il est venu ce matin. Nous étions sur le point de nous battre, lorsqu'un garde de la connétablie nous est tout à coup arrivé. - Un garde! pour lui? vous n'en avez pas, vous? - Non. - Je le crois! cela vous aurait gêné dans vos courses : il ne vous aurait plus été possible d'aller incognito visiter la marquise. - La marquise! A vous entendre, Rosambert, on croirait que rien dans le monde entier ne se fait que par elle. - Mon ami, c'est que le lion, qui pendant quelques semaines semblait profondement endormi, vient de se réveiller. C'est que je vois madame de B\*\*\* maintenant tout remuer autour d'elle : il y a huit jours, de mauvais bruit sur mademoiselle de Brumont commencent courir..... Mon dieu! - A peu près dans le même temps une lettre fatale est adressée au capitaine... - Est-il possible! - Hier, j'apprends de bonne part la rupture de M. de Belcour et de la baronne; aujourd'hui le brevet vous arrive; et moi par contrecoup je suis obligé de partir, et je n'ai pas comme vous q'inze jours de grâce! il

faut que fe sois au régiment le 21 de ce mois, il faut que je vous fasso mes adieux après demain rendredi! Mais en cela quel est son but? car elle ne fait rien sans dessein, l'artificieuse personne... S'il ne m'est pas permis de tout deviner, je conçois du moins que, prête à frapper de grands coups, mais sachant notre réconciliation, et ne pouvant se dissimuler que l'homme du monde, qui la connaît le mieux doit être le plus disposé à vous servir contre elle de sa bourse, de ses conseils et même de son bras s'il le fallait absolument, la marquise croit devoir le plus tôt possible écarter celui de ses ennemis qu'elle regarde comme le plus dangereux, parce qu'il est de vos amis le meilleur. Au reste, elle est femme dans toute la force du terme, votre madame de B\*\*\*! Après avoir battu les gens, elle leur garde rancune; et, poursuivit-il en promenant sa main sur son front, tout récemment.... tout récemment... avant la venue de cet ordre militaire qui m'exile.... j'ai eru m'aperce-voir que le coup de pistolet, dont elle a bien voulu me gratisser, ne l'empêcherait pas de me faire de temps en temps quelques petites malices d'un autre genre. — Comment? — Oui. Je ne suis pas sorti de chez moi depuis hier au soir; eh bien, je parierais qu'hier au soir, la marquise se sera très-sincèrement réconciliée avec madame de\*\*\*, cette comtesse éternellement officieuse..... qui a tant pressé mon heureux mariage. - D'honneur, mon ami! je ne comprends rien à ce que vous me dites. - Tant mieux... j'aime assez, quand je suis

fort indiscret, à rester du moins fort obseur. Vous vous en allez, mon ami? Je ne fais pas d'effort pour vous retenir; car, je l'avoue, j'ai besoin d'être seul un moment. Vous avez du chagrin?-. Un peu. — Cet ordre de partir? — Cela et autre chose. - Que je ne puis savoir? - Ou qui ne yaut pas la peine d'être su. - Mais encore?-Bon! une bagatelle!.... rien ... moins que rien. Cependant on me l'a dit cent fois, et je ne l'ai jamais voulu croire : il est difficile que la plus helle hameur n'en soit pas un moment altérée.... Que voulez-vous? c'est un petit nuage qu'il faut laisser passer.-Rosambert, vous parlez comme un oracle, je reviendrai quand vous serez intelligible. Adieu. - Adieu, Faublas. - Au moins yous voudrez bien présenter mes devoirs à la nouvelle mariée, et l'assurer de mes regrets. - Oui... oui.... ce soir yous la verrez.... je vous l'amènerai ce soir. — Etourdi! je m'en allais sans vous avoir demandé son nom. — De Mésanges, répondit-il .- De Mésanges, m'écriai-je! -Eh bien, gu'y a-t-il qui vous étonne? - Rien. - Il vous a frappé, ce nom?-Frappé!.... c'est que j'ai connu dans ma province un frère de cette demoiselle. - Elle n'en a pas. - C'était donc un de ses cousins. Adieu, mon ami. - Non, non, chevalier! écontez donc : quand vous l'avez connu ce consin, ayez-yous aussi connu la cousine, par hasard? - Point du tout. Pourquoi? - Ah! pour... pour rien. Tenez, Faublas, ayez de l'indulgence, in suis aujourd'hui d'une bêtise amère.

Je me hâtai de sortir pour que Rosambert ne vit pas sur mon visage trop de gaieté succéder à trop d'étonnement.

Mon pere m'attendait avec impatience. Comme j'entrais chez lui, je l'entendis qu'il disait à ma chère Adélaide : Eh! malheureuse enfant! si cela était, me verrais-tu si tranquille? accourez donc; me cria-t-il, dès qu'il m'eut aperçu; votre sœur se désole. Elle prétend qu'il vous est arrivé quelque malheur, et que je le lui cache. - Oh! mon frère, s'écria-t-elle, je serais morte, si vous n'étiez pas revenu. Mais quand est-ce que vous ne vous hattrez plus qu'à cause de Sophie? --- A propos, interrompit le baron, je n'ai jamais songé à vous faire cette question que lorsque vous n'étiez pas là. Qu'est devenue, je vous prie, la lettre de M. Duportail?-Mon père, je l'avais gardée, je l'ai perdue à Montargis, le soir que je m'y suis trouvé mal. C'est sans doute madame de Lignolle qui l'a trouvée; mais je n'ai pas osé lui en parler. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle ne m'en ait jamais rien dit.

Le soir du même jour, Rosambert nous amena sa femme. D'un bout de l'appartement à l'autre, madame la comtesse, reconnaissant ma sœur, qu'elle n'avait pourtant jamais vue, s'arrêta touse surprise. Avancez donc, lui dit son mari! Qui vous retient à cette porte? Dame! lui répondit-elle en regardant toujours ma sœur, c'est qu'il me semble que la voilà. — Qui? — Ah, dame! une demoiselle que je croyais ma bonne amie. — Vous connaissez mademoiselle?

Pendant ce court dialogue, je me demandais ce que j'avais à faire, pour empêcher la jeune femme de se trahir tout-à-fait. M'éloigner un instant, c'était livrer ma sœur aux dangereuses questions, aux reproches embarrassans de la comtesse, à qui d'ailleurs je donnerais bientôt un nouveau sujet d'étonnement, puisque je ne pourrais me dispenser de reparaître bientôt au salon. Je devais donc tout au contraire me hâter de me faire remarques de madame de Rosambert, asin de lui rappeler ainsi les éclaircissemens nécessaires, les prudens avis que, la veille du mariage, madame d'Armincour avait très - probablement donnés à l'innocente mademoiselle de Mésanges. Ce fut le parti que je pris. Je me jetai devant elle et la saluai respectueusement.

La comtesse fit alors un cri, laissa tomber ses bras, perdit toute contenance, et, prête à se trouver mal, fut obligée de s'appuyer contre la porte. Cependant elle ne cessait de promener ses regards, tantôt sur ma sœur et tantôt sur moi : je voyais bien qu'elle était encore embarrassée de savoir qui de nous deux était sa bonne amie. Voilà, dit Rosambert, une véritable reconnaissance! fort singulière, tout-à-fait théâtrale! mais il me semble que dans cette scène, d'ailleurs très-amusante, ce n'est pas moi qui joue le beau rôle. De l'autre côté, mon père murmurait tout bas : Encore des quiproquos! encore une aventure galante! je le parierais. - Vous connaissez done ·mademoiselle? reprit le comte en montrant ma sœur à sa femme. Celle-ci, mal à propos s'avisant de vouloir être fine, répondit : Ah! mon Dieu, non. D'abord, moi, je ne connais pas du tout mademoiselle de Brumont. - De Brumont! répéta Rosambert : maudit soit donc l'infernal génie qui vous fait deviner son nom! ainsi, continua-t-il en se frappant le front, plus de doute! aucune espèce de doute; je suis déjà ce qui s'appelle un mari, un vrai mari!... je le suis, je l'étais même avant les noces. Le comment? je l'apprendrai peut-être quelque jour.... - Mon père se pencha à l'oreille du comte, pour lui recommander de la modération : Songez que ma fille est là, lui dit-il.-Vous avez raison, monsieur; et je suis, je l'avona, inexcusable, moi, inexcusable de faire tant de bruit pour une bagatelle. Mais, vraiment, de quelque manière qu'on y puisse être préparé, on ne reçoit pas le coup sans crier un peu.... J'ai du courage, je ne vous demande qu'un instant pour me remettre. Tout à l'heure vous me verrez parfaitement tranquille..... Néanmoins, convenez que ce jeune homme peut se vanter d'avoir la . plus maligne étoile.... assez bonne pour lui, mais si fatale à tout ce qui l'approche! il semble qu'il soit écrit là-haut que pas un de ses amis, pas un ne l'échappera!.... Il ne put s'empêcher d'interroger encore la pauvre petite femme. Madame; vous n'avez vu mademoiselle nulle part?-Nulle part. Oh, mon Dieu! non. Pas même chez ma cousine de Lignolle. - Ah! ...... quelle fureur aussi de questionner quand... quand on est sûr... Fort bien, madame la comtesse, fort bien! c'est 8.

assez; le chevalier lui-même me dira le reste.

A ces mots, le comte parut prendre son parti. Chacun s'étant assis, la conversation roula sur des objets indifférens. Cependant la nouvelle mariée, qui parlait peu, me regardait beacoup. Elle me regardait d'un air qui semblait annoncer que, si elle était encore un peu mécontente et étonnée de la manière dont j'avais entretenu ses erreurs en profitant de son ignorance, elle ne se sentait pourtant pas disposée à garder éternellement avec moi sa surprise et son ressentiment. Rosambert pendant ce temps-là se faisait une extrême violence, pour dissimuler les inquiétudes que lui donnait l'attention soutenue dont il voyait sa femme m'honorer; et, comme enfin la comtesse se mit a rire, il lui demanda pourquoi?-Dame! je ris, parce qu'il it, lui. - Lui! lui! madame, et pour quoi rit-il, lui? - Dame! il rit peut-être de ce que..... ah! mais, c'est que je ne peux pas vous dire.... dame! je ne sais pas de quoi il rit. En vain le comte voulut retenir un signe d'impatience, en vain il essaya d'étouffer un profond soupir; et, puisque Rosambert mettait de l'amouspropre à ne pas laisser voir les petits chagrins que sa mésaventure lui causait, je crois qu'il étak temps qu'il s'en allat. Adieu, me dit-il, et sans rancine. Demain, dans la soirée, vous trouverat-on chez yous ? -- Oui, mon ami. -- Vous pouver compter sur ma visite. - Y viendrai-je avec vous, lui demanda sa femme? - Quelle question me faites-vous là? répondit-il d'un air assez détaché, ce sera comme vous voudrez. Je vous observe nearmoins que les jeunes femmes ne vont pas ainsi c ez les garçons, tous les jours, surtout.

Cependant la comtesse allait descendre, je lui présentai la main. — Ah! dame, je ne demande pas mieux! dit-elle en servant la mienne. Mais c'est que pourtant je vous en veux beaucoup! Vous m'avez bien attrapée, au moins! — Chut, chut, s'écria Rosambert: madame, ces choses-là ne se disent pas quand il y a du monde, surtout quand le mari est là.

Tous deux ils pertirent. Le lendemain, à six heures du soir, le comte vint cliez moi; mais il n'amenait pas la comtesse; au reste il entra dans ma chambre en poussant de grands éclats de rire : Tout cela est fort plaisant, s'écria-t-il, infiniment plaisant!-Quoi?- Ce que la comtesse m'a raconté. - Vous avez vu madame de Lignolle? -Eh! non; ma femme. Elle m'a tout conté, vous dis-je; et, devant elle, j'ai gardé mon air sérieux à cause des bienséances. Maintenant que je suis chez vous, permettez-moi de ne me plus gêner; permettez-moi de rire. Vous êtes né pour les comiques aventures. - Rosambert, si vous voulez que je vous réponde, expliquez-vous.-Ah! cette fois, je suis elair; mais, si vous m'y forcez, je le serai davantage.—Comme il vous plaira.—Oui? Hé bien, écoutez : Ma femme m'a dit qu'avant de devenir ma femme, elle avait été votre femme.... - Cela n'est pas yrai! - Comment! c'est vous qui niez le fait! c'est vous!..., - Je l'interrompis vivement. Monsieur le comte, un mot, je vous prie. Avant de me continuer vos insidieuses

confidences, entendez-moi bien : toutes vos questions sur une matière aussi délicate seraient, de quelque manière que vous puissiez les risquer, seraient, dis-je, absolument inutiles; si le fait est faux, je ne suis pas assez cruellement fat pour en accuser votre femme; s'il est vrai, je ne suis pas assez sottement indiscret pour l'avouer à son mari. -Mais on ne vous prie ni d'avouer, ni de désavouer; on demande seulement que vous écoutiez. Madame de Rosambert m'a raconté que vous aviez en le bonheur de coucher avec la douairière d'Armincour; que, cette nuit-là, vous aviez quitté le lit de la marquise pour venir causer dans celui de mademoiselle de Mésanges, qui bientôt avait cessé d'être demoiselle, mais sans le savoir, puisqu'après vous être comporté avec elle comme un trèsgalant homme, vous l'aviez pourtant laissée per-suadée que vous êtes une fille. Chevalier, convenez donc que, si la jeune personne m'a fait une histoire, elle en sait faire de jolies; et souffrez que j'en rie. - Rosambert, loin de m'y opposer, j'en vais rire avec vous. - J'ai pourtant, reprit-il d'un air un peu plus grave, une question à vous faire... avec les ménagemens convenables. Supposous.... c'est une supposition; vous comprenez bien?.... Supposons que l'aventure vous fut arrivée; en auriez-vous fait la confidence à madame de B\*\*\*? -Jamais. - C'est ce que je pense. Qui pourrait donc le lui avoir dit? car mon mariage, il n'en faut plus douter, est un bienfait de la marquise; et, comme je vous le confiais hier matin, parce que les découvertes de la nuit précédente me l'a-

vaient déjà fait pressentir, c'était uniquement pour madame de B\*\*\* qu'elle agissait, cette obligeante comtesse de \*\*\*, qui me paraissait toute dévouée. Au moment même où, tout-à-fait dupe de leur stratagème, je dotais d'un ample douaire (1) la virginité de mademoiselle de Mésanges, à qui certainement il ne fallait rien pour cela, les deux puissances belligérantes annonçaient publiquement que leur rupture avaient été simulée, et que c'était M. de Rosambert qui payait les frais de la guerre. Au reste, je suis obligé de le reconnaître; la marquise est vraiment noble dans ses vengeances : quand elle m'a presque estropié de ce coup de pistolet, elle pouvait en recevoir un. Maintenant qu'elle me fait donner pour fille une demoiselle passablement femme, au moins elle a soin de dorer la pilule; elle y joint, pour me consoler, vingt mille écus de rente. Chevalier, quand vous verrez ma généreuse ennemie, remerciez-la de ma part, je vous en prie. Dites-lui que d'abord je n'ai pas été totalement insensible au malheur de me voir, par un sot hymen, rangé dans la foule; mais rendez-moi justice, ajoutez que ma faiblesse n'a durs qu'un moment; qu'à présent je prends fort bien la chose. Surtout, ne manquez pas d'assurer la marquise que, malgré ma propre infortune, je me sens disposé plus que jamais à me moquer des

<sup>(1)</sup> Les plus savans jurisconsultes définissent le douaire: Pretium defloratæ virginitatis. Je veux qu'il y ait aussi de l'érudition dans cet ouvrage, pour qu'on y trouve un peu de tout.

époux malheureux: ... Fauhlas, venez-vous avec moi? - Où cela? Je vous vois superbe! comment! l'épée! l'habit de cérémonie! Faites-vous des visites de noce? -- Non, des visites d'adieu, puisqu'il faut que je parte demain. — Et vous deman-dez que je vous accompagne? — Je soupe au fauhourg Saint-Honoré; nous mettrons pied à terre aux Champs-Elysées, nous ferons quelques tours de promenade; nous causerons. - J'y eousens, pourvu que ce soit seulement de madame de Lignolle. - Très-volontiers. Me voici désormais un mari comme cent mille autres; mais n'importe, je suis toujours du parti des jeunes gens contre les époux..... Faublas! voilà que j'y songe; n'allez pas vous mettre en tête que je vous emmene avec moi pour vous empêcher de courir où l'amour pourrait vous appeler? -- Comment? -- Oui. Si vous aviez quelque conquête toute récente, un rendez-vous chez une jeune femme déjà fatiguée de son nouvel époux?... Ne vous gênez pas!-Rosambert, si vous pensiez réellement que cela fût possible, en parleriez-vous d'un ton si dégagé? D'honneur je le crois! L'adversité vient d'éprouver mes forces; je me sens capable de tout.

Ainsi je crois qu'il ne reste à l'infortunée comtesse d'autre ressource que de se retirer dans sa famille et de plaider en séparation, si M. de Liguolle la tourmente. Quand Rosambert me parlait de la sorte, il faisait presque nuit, et nous nous trouvions aux Champs-Elysées, à pen près en face de la maison de M. de Beaujon. M. de B\*\*\* sottait de la maison voisine : dès qu'il me vit, il vint à moi; il retourna sur ses pas, dès qu'il vit Rosambert. Celui-ci me dit: Il nous évite? allons à lui; ne laissons pas échapper une si belle occasion de passer un moment agréable. Ce fut en vain que je m'efforçai de retenir Rosambert, son malbeureux sort l'entrainait.

M. le marquis, vous nous fuyez? - Il est vrai qu'au moins je ne vous cherche pas, lui réponditil d'un ton sec .- En effet, beaucoup de gens m'ont assuré que vous me gardiez de vifs ressentimens. Je vous avoue que je suis très-curieux et très-impatient de savoir les raisons? ..... Croyez-vous que je me gênerai pour vous les dire?... Bon jour, M. le chevalier, continua-t-il en me donnant la main, Hier vous avez dû recevoir de Versailles?....-Oui, son brevet, interrompit Rosambert. Il l'a reçu. - Je l'ai.reçu, M. le marquis, et je suis bien sensible à cette preuve de votre.... Le comte à mon tour m'interrompit : Faublas! c'est monsieur qui l'a demandé pour vous ?- Oui, c'est moi. Qu'y a-t-il là qui doive vous faire rire?-Quoi! monsieur! madame la marquise de son côté ne l'aurait pas un peu sollicité? - Pourquoi non? la marquise est une excellente femme, disposée à rendre service au monde, à tout le monde, vous excepté!-J'en demanderai toujeurs la raison. - La raison? ..... M. le comte, quand on se croit aimable au point de ne pas rencontrer de femme qui résiste, et qu'on en remontre une sage, vertueuse, pleine d'amour pour son mari..... - Pardon. J'en connais tant comme celles là, que je ne sais de laquelle vous

me parlez? - De la mienne, monsieur. - De la vôtre!.... de la vôtre!-Oui.-Quand on la rencontre on échoue....-On échoue?.... sans doute. - Alors il faut prendre patience. - Vous en parlez fort à votre aise, vous, monsieur qui n'échouez jamais. - Point de mauvaises plaisanteries, M. le comte. Je n'ignore pas que vous aves été plus heureux que moi près d'une demoiselle... D'une demoiselle? ah! oui, près de mademoiselle Duportail. - Duportail! ou point Duportail! vous avez beau ricaner! au moins pour me veoger, moi, je n'ai pas fait de bassesse. - Ah! ménagesmoi. Au reste, expliquez-vous : qu'appelez-vous une bassesse? -- Ce que vous avez fait à ma femme, monsieur. - Eh bien, monsieur! qu'est ce que j'ai fait à votre femme? voyons si vous le savez .- Si je le sais! le lendemain du jour que mademoiselle de Faublas avait couché dans le lit de la marquise.... - Mademoiselle de Faublas! êtes-vous sûr?

Je m'approchai de Rosambert, et lui dis tout bas: Mon ami, prenez garde que votre gaieté devienne excessive, et du moins, j'ose vous en supplier, ne compromettez pas madame de B\*\*\*.—
Le marquis cependant continuait. Le lendemain, pour vous venger, vous avez amené chez ma femme le frère sous les habits de la sœur.— Voyez comme je suis malin, s'écria le comte en éclatant de rire: de quelle espiéglerie je me suis avisé sontre madame la marquise! voilà pourtant de mes tours! voilà...—Je crois, interrompit avec beaucoup de véhémence, M. de B\*\*\*qui s'animait

visiblement, je crois qu'il ose encore se moquer de moi! M. le comte, non content de cette première perfidie.....- Vraiment! quand je m'en mêle..... Vous avez encore eu la méchanceto noire.... - Diantre! ceci devient sérieux! - Oh! très-sérieux. Et rira bien qui rira le dernier, M. de Rosambert; car je n aime pas les airs persisseurs, je vous en préviens! - Ni moi, les airs menaçans, M. le marquis! Mais voyons..... voyons d'abord la méchanceté noire? - Oui! la méchanceté noire de prendre occasion de la présence du jeune homme déguisé, pour faire à ma femme, devant . moi, la scène la plus impertinente et la plus affreuse. - Oh! je le reconnais maintenant : je suis un.... un malheureux!... un vrai démon!... un roué! - Riez, riez, monsieur! mais puisque vous avez exigé cette explication, et qu'au lieu d'avouer vos torts, vous comblez la mesure, apprenez ce que je pense de votre conduite envers la marquise, je la crois indigne d'un homme d'honneur, et tout à l'heure, ajouta-t-il en portant la main sur son épéc, tout à l'heure vous allez m'en faire raison. - Vraiment! voici le plus drôle! et, quoique beaucoup de gens pussent s'en étonner, je vous avoue que je m'y attendais.

Et! messieurs! m'écriai-je, que voulez-vous faire? Je ne puis souffrir ce combat. M. le marquis; je ne le puis!... Et vous, Rosambert, vous qui détestez les querelles, est-il possible que dans vos gaietés.....

Toujours, criait M. de B\*\*\*, toujours j'ai vu dans sa physionomie qu'il était un mauvais plaisant....—Mauvais? vous me piquez!—Mais je n'aurais pas cru qu'il fû: un si méchaet homme.

—A la bonne heure! voilà qui est plus noble!—
Il faut que je lui donne une boane leçon qui le corrige....—Il est fâché tout-à-fait! tout-à-fait fâché! je ne vous reconnais plus, M. le marquis! j'avais, moi, toujours vu sur votre figure.... excepté pourtant certaine matinée où vous vouliez, à la Porte-Maillot, tuer le chevalier et le baron! et le comte! et tout le monde!.... excepté ce matin-là, j'avais toujours vu sur votre figure que vous étiez le plus doux, le meilleur des hommes.

A ces mots prononcés du ton le plus moqueur, M. de B\*\*\*, transporté de colère, mit l'épée à la main. Averti par je ne sais quel pressentiment funeste, je ne pus me défendre de quelque émotion à la vue de ce fer ennemi, de ce fer vengeur qui devait, dans un instant, se rougir du sang de Rosambert, et bientôt, bientôt après d'un sang plus précieux.

Je me jetal sur Rosambert. M. le marquis, de grace, calmez-vous! M. le comte, vous ne vous battrez pas! Je ne souffrirai pas que vous vous battrez! — Laissez douc, Faublas, me répondit celui-ci, je suis fâché d'y être obligé, mais c'était la ohose inévitable. Au moins ce ne sera pas un duel... une rencontre seulement, une rencontre. Et j'aurai su de monsieur une infinité de choses très-plaisantes. — Si tu ne te mets promptement en garde, cria M. de B\*\*\* tout-à-fait hors de luimème, je dis partent que tu es un lâche, et en attendant, je te coupe la figure. — Je te coupe la

figure. Je te coupe la figure! répéta Rosambert. És se mit à rire: ce serait dommage! on ne verrait plus dans mes traits les méchans tours que je me permets de jouer à cette femme... sage, vertueuse, p!cine d'amour pour son mari; n'est-il pas vrai. M. le marquis?

Alors, pour se dégager de mes bras, Rosambert, toujours en riant, fit très-lestement quelques pas en arrière; et, du même temps, il revint sur M. de B\*\*\* l'épée à la main.

Ils se battirent vigoureusement; ils se battirent pendant quelques minutes. Ah! que de malheurs meut épargnés la défaite du marquis! Ge fut le comte qui succomba. Le ciel est done juste! s'écria M. de B\*\*\*. Périssent ainsi tous ceux qui m'outragent, tous ceux qui portent une physionomie trompeuse! Je vais, le plus tôt possible, ajoutat-il, eavoyer lei les secours nécessaires, restez auprès de lui... Voyez pourtant ce que c'est qu'une figure! comme la sienne est déja changée!

Il s'éloigna. Le comte, étendu par terre, me signe de me baisser pour l'entendre, et me dit d'une voix très-faible: Mon ami, je suis grièvement blessé; je ne crois pas que cette sois j'en revienne. Faublas, assurez au moins madame de B\*\*\* que je ne suis pas mort sans avoir éprouvé le sincère repentir de mes cruels procédés pour elle...... Cruels! plus que vous ne pensiez...... Faublas, il est trop vrai que..... Rosambert ne put achever, il perdit connaissance.

Je tachais, avec plusieurs personnes attirées par le bruit du combat, je tachais d'arrêter le

## VIE DU CHEVALIER

80 r sang de mon malheureux ami, quand les chirur giens arrivèrent. On se hata de le transporter ches lui. Quel spectacle pour sa jeune femme! La plaie fut examinée; nous n'obtinmes des chirurgiens que cette réponse inquiétante : On ne peut rien dire que le troisième appareil ne soit levé.

Je rentrai chez moi, l'imagination remplie de funestes images: Mon père, il est mourant!-Qui?-M. de Rosambert. Le marquis vient de lui donner un affreux coup d'épée. — Le marquis! répondit le baron : puisse t-il au moins n'en plus donner à personne!.... Cet événement est triste.... et fatal; fatal! Il va ramener sur vous l'attention générale. O mon frère! me dit Adélaide en adoucissant par de tendres caresses sa réflexion cruellement juste; mon frère, je ne sais pas précisément quelle conduite vous tenez; mais je vois depuis quelque temps qu'il ne vous arrive que des malheurs.

Qu'elle fut longue pour moi, la nuit qui vint succéder à cette fâcheuse soirée! quels songes terribles troublèrent mon pénible assoupissement! Aussitôt que je fermais les yeux, je ne voyais plus que des objets d'horreur. Des épées suspendues sur ma tête! mes habits teints de sang! le ciel en feu! je ne sais quel fleuve débordé, roulant avec mille débris un cadavre! Partout, la mort autour de moi! je m'éveillais, le cœur serré, le visage couvert de sueur. Et, pour écarter de si épouvantables images, je tâchais de porter toutes mes pensées sur le jour fortuné qui m'allait luire, sur se vendredi si impatiemment attendu, qui devait m'offrir quelques doux momens dans la société du vicomte de Florville, et les plus viss plaisirs dans les bras de mon Éléonore. Mais en vain je m'efforçais de guérir une imagination frappée des plus sinistres pressentimens; elle repoussait toute idéa consolante; mon âme était profondément triste. Hélas! il vint en effet trop tôt, ce vendredi qui semblait ne me promettre que du bonhenr! il vint en effet trop tôt, cet affreux jour, suivi d'un jour plus affreux!

Dès le matin, j'allai chez M. le comte, il avair fort mal passé la huit; j'y retournai l'après-dinée, on venait de lever le premier appareil, et l'on n'osait point encore assurer que la blessure ne serait pas mortelle.

'A' sept heures du soir, je quittai Rosambert pour courir à la rue du Bac. Je ne vis point le vicomte de Florville, ce fut madame de B\*\*\* que j'y trouvai, madame de B\*\*\* comme airi jours de Longchamp, dans tout l'éclat de sa parure a Qu'elle était belle!

Emporte par le premier transport de mon admiration, l'allai tomber à ses genoux, et la marquise paraissant m'y contempler avec moins d'orgueil que de plaisir, avec une plus douce ivresse que celle dont le seul amour-propre est la cause, la marquise ne se pressa pas de me relever.

Ma belle maman! n'est-ce pas-bien imprudent à vous d'être venue dans ce costume si remarquable?—Valait-il mieux ne pas venir, répondit-elle? J'arrive de Versailles dans mon wiskiş le seul Després m'a ramenée; il faisait nuit d'aillegra, et ja ng suis pas entrée par la rue du Bac.— ILy a donc une porte dérobée ?—Qui , mou ami.

Ma belle maman, permettez-moi de vous assurer de toute ma reconnaissance; les papiers que vous, m'aviez promis..... Ont-ils produit l'effet que nous en attendions ?...- Oui, mon pers me songe, plus à voyager avec moi; cependant une chose encore m'inquiète, je vons l'avoues e'est d'être obligé de quitter Paris si vite. Ne serait-il pas possible de différer de quelques jours? -Au contraire, s'écrie-t-elle : je crains bien que vous ne regevies incessemment l'ordre de partir encare plus the II court un bruit de guerre, le plupest des officiese ent déjè spicint, ce n'est qu'avec beaucoup de peine que j'avais obtenu m interroupit vivement t. Vous no me parler pas du malhapreux éranament de la soirée d'hier?— Maman, vous semble t-il en effet malheureux?— Pouvez-vous me le demander? Etait ce de la main de M., de Born que Rosembers devait, mourir? J'aural donc impunément souffert, l'outrage de ses calomnies et la flétriseure de ses embrassemens, il ne, m'aura dons pas été permis de lui arragher crime, Lavan de toutes ses impostures la fortune encoratua fois a trabitmon courage of mes espé-fut recompensé par le succès du combat de Compiègne: et, dans la rencontre d'hier, tontes vos es id ances out été semplies .- Remplies !-- Ap-

prenez ce que m'a dit le comte piet à s'eventouir : Faublas, assures de moins à madame de Buse que fe ne suis pas mort sans avoir éprouvé le sinéére repentir de mes cruels procédés pour elle.... critets l'plés que vous ne penset.... Il est trop vial que.... Que ?--- Ma belle maman, M. le comte n'a pas eu la force d'achever. - Il n'a pas eu la force d'achever; vous cependant, Faublas, comment avervons interprété cetté involontaire réficence?— Le vens ne m'en parait pes équivoque?—Ela bien?— J'ai compris qu'il voufait m'avouet que jamms il n'avait possédé votre personné... votre personne avec votre amour, j'entends.—Avouer's ecria-c-elle en prenant mes mains dans les stenhes » Vous croyez donc que c'est hier qu'il vous à det la vérité? — Je Vous assure, mainan, qu'il me serait cruel de n'en être pas persuadé — Elle porta ma main sur kon comi : Vous le croyez?... Faublas! mon ami!.... sentez; sentez cel battement..... vollà depuis six mois le seul moment de foie qui m'ait été donné..... Laissez, mon cher unit laister couler mes larmes. Depuls si long-temps celles que je verse out tant d'aniertuble! Je trouve à celles - cl tant de douceurs! Laissez; laissez couler mes larmes! elles me soulagent d'un fardeau qui commençait à m'accabler.... Ah! pourtant, Faublas; quelle féffefté plus grande, si ] avais pu mol-même dans le sang de mon cunemi laver mes injures, mériter ainsi d'obtenir à tes propres yeux ma réhabilitation complète!..... Que dis-je? ajouta-t-elle en posant sur mes levres tos lèvres brulantes : qu'importe ma sengeance?

Ne suis-je pas désormais pleinement justifiée? Ne me dois-tu pas toute ton estime, et même une tendresse égale.... Enivré de ses caresses, je lui prodiguais les miennes.—En bien, soit! s'écria-t-elle ens y livrant tout entière : qu'enfin l'amour, l'invincible amour l'emporte! Depuis deux mois j'oppose toute la résistance dont une mortelle est capable. Il m'a vingt fois arraché mon secret! qu'il triomphe aussi de mes résolutions! qu'il me rende avec l'amant idolâtré quelques momens id un suprême bonheur! fallut-il les acheter encore de plusieurs siècles de tourmens! dussé-je entendre un ingrat, jusque dans mes bras, appeler Sophie et regretter madame de Lignolle! dussé-je enfin quelque jour payer de ma vie!...

Elle n'en dit pas davantage, je venais de la porter sur un lit de délices où nos âmes se confondaient. Quelle imprévue catastrophe allait nous airer de notre ravissante extase, pour faire succéder aux gémissemens de l'amour les cris de la rage

et de la douleur!

La porte de la chambre où nous étions ayant été brusquement ouverte: Maintenant le croyez-vous, tilt madame de Fonrose à M. de B\*\*\*?

Celui-ci, ne pouyant plus douter de son malheur, devint furieux. Il se précipita, l'épéc à la main, sur un homme sans armes, et qui, d'ailleurs surpris dans le plus grand désordre, était absolument hors de défense. La marquise trop prompte, ma généreuse amante, se jeta devant le glaive menagant; le marquis frappa..... Grands dieux! Madame de B\*\*\* cependant résista d'abord à la vio-

lence du coup; et dans l'instant même ayant tiré de sa poche deux pistolets chargés, elle étendit la baronne à ses pieds; elle dit à son mari: Vous venez d'attenter à ma vie, je suis maîtresse de la vôtre: je ne prétends pas venger ma mort, qui sans doute est prochaine; mais, ajouta-t-elle en s'appuyant sur moi: Je vous déclare que je suis contre tous déterminée à le sauver.

Quoique je fisse de grands efforts pour la retenir, elle tomba sur ses genoux, s'appuya sur sa main droite, et me présenta le pistolet qu'elle tenait encore de la gauche: Tenez, Faublas!... et vous, M. de B\*\*\*, si vous faites un pas vers lui, qu'il vous... arrête. A peine avait-elle dit, qu'elle se renversa dans mes bras, où elle perdit connaissance.

Le marquis ne songeait plus à menacer ma vie; déjà sa fatale épée lui était échappée des mains. Malheureux! s'écria-t-il avec tous les signes du plus grand désespoir : Qu'ai-je fait? où fuir? où me dérober à moi-même?.... Ne l'abandonnez pas, vous autres; prodiguez-lui tous vos secours.... Mon Dieu! comment sortir d'ici!

Il était si troublé, qu'il eut en effet beaucoup de peine à trouver la porte.

Cependant madame de Fonrose, dont la machoire inférieure était toute fracassée, poussait d'horribles cris. Il accourut une foule de gens que je ne connaissais pas, que je voyais à peine. Plusieurs chirurgiens arrivèrent. La baronne fut aussitôt reportée chez elle; mais, pour l'infortunée masquise, on n'osa pas risquer le transport. Nous la primes à quatre. Nous la portàmes mourants sur ce même lit où quelques minutes auparavant..... O dieux, dieux vengeurs! si c'est une justion, elle est bien cruelle!

La profonde blessure était au scin gauche, près du oœur. Madame de B\*\*\* ne passerait peutêtre pas la nuit. On lui mit le premier appareil; alors elle revint de son long évanouissement -Faublas! dit-elle; où est Faublas? - Me voilà. Me voilà désespéré. - Madame, s'écria le premier chirurgien, ne parlez pas - Dussé-je tout à l'heure mourir, répliqua-t-elle, il faut que je lui parle; et d'une voix étointe, elle balbutia ces mots entrecoupés : Mon ami, vous reviendres; vous ne laisseres pas des gens indifférens me fermer les veux; vous recevrez mes derniers aveux et mos dernier soupir. Mais quitter-moi pour quelques minutes, courez; la lettre de cachet va sans doute arriver de Versailles; coures, sauvez l'infortunés comtesse, s'il en est temps encore.

Aussitôt je m'élance; je ne marche pas, je vols dans les rues. Mon Eléonore, ils l'enfermeraient! Il faudra d'abord qu'ils m'arrachent la vie! mais si déjà l'ordre barbare est exécuté; s'il est exécuté, c'en est fait! plus de reseource, plus d'espoir. La comtesse, également impatiente et sensible, ne pourra pas, seulement huit jours, supporter l'esclavage et l'absence: la mère et l'enfant périront!.... Et moi, malheureux! je serais dons obligé de leur survivre? moi! qui pourrait m'empêcher de les suivre au tombeau?

Plein de ces idées si triste:, j'arrive à l'hôtel de

madame de Lignolle. Bans at arrêter devant la loge du saisse, je crie : la Fleur! Ru un initant je passe, je traverse la cour; je me précipite aux l'escalier dérobé, je frappe à la petite porte de mademoiselle de Fruntont. On accourt, on ouvre e quel bonheur! c'est la comtesse! un esi de foie m'échappe, elle y répond par un ori de joie : Défà. men ami! --- Mon Elsonore, je tremblah gu'll ne für trop tard. Viens - Od cela? - Viens aveo moi. - Comment! - Vieus vite. Ta liberte est menacce. - Ma liberte! Je ne verris plus mon amant .-- Que cherches - tu ? -- Mes dfamans .--Ils sont cher moi; tu ne les is pas femportés. -Ma tante. - Où espelle? - Dans le salon. -Cours lui dire adien ... mais non Madame d'Armincour voudrait t'emmener avec elle; c'est avec moi qu'il faut venir. D'silleurs , les frayeurs de la marquise pourraient sous découvrir ; il vaut mieux qu'elle ignore pendant quelque temps ce que tu seras devenue. Bele, viens vite. Betonsnous. Il n'y a pas un moment à perdre.

Nous descendens sans bratt. Pavorists par la nuit, la comtesse se glisse jusqu'auprès de la portecochère. Alors, ayant pris la précadition d'enfoncer mon chapeau sur mes yeur, je frappe aux earreaux du suisse : C'est moi qui viens de parlet à la Fleur; tirez le cordon. Le demestique précocupé de sa partie de cartes; obéit machinalement. Madune de Lignolle est dans la rue, je m'élance après effé. Mon Élécnore saisit mon bras et presse an marché autant qu'il est possible. Note n'osons dire un mot; tout ce qui se passe autour de nous,

# 16 WIR DU CHEVALIER

cause nos mortelles inquiétudes; ainsi tourmentés de mille craintes, mais encore soutenus par le plus doux espoir, nous gagnons la place Vendome.

Ce fut par la porte du jardin que nous entrâmes à l'hôtel; et, comme nous nous jetames aussitôt dans le petit escalier, personne ne put nous apperceyoir, excepté Jasmin.

Mon domestique apporta des bougies: Bon Dien! dit madame de Lignolle, j'ai du sang sur les mains!... Faublas, les vôtres en sont pleines. Je ne pus retenir un cri d'horreur, et tout à coup fondant en larmes; ce sang, c'est le sang d'une amante! Dans quels momens tu viens unir tes destinées aux miennes! Eléonore, ma chère Eléonore, veille sur toi! prends garde! je suis environné des vengeances du ciel. La mort autour de moi frappe ou menace les objets les plus chers à mon cœur. Veille sur toi! ce sang, c'est celui d'une amante!

Quels discours, Faublas, et quel désespoir vous me glaces d'effroi. Mon amie, ce sang, c'est celui d'une amante. La marquise....—S'est poignardée! — Non. Son mari...—Ah! le cruel! Mourante, elle a rassemblé ses forces pour m'avertir du danger auquel tu restais exposée...—Que je la remercie! — Et pour me supplier de revenir bientôt recevoir son dernier soupir. — Pauvre femmes ..... Il y faut ceurir, mon ami; tiens, j'y vais avec toi. — Impossible! tant de gens qui te menscent! tant de monde auprès d'elle — Eh bien donc, va seul, va consoler ses derniers momens. ... mais ne restes pas long-temps

Il n'y a qu'un pas de la place Vendôme à la rue du Bac; aussi je ne mis qu'un moment à retourner près de la marquise.

Un homme et plusieurs femmes environnaient son lit. Que tout le monde se retire! dit-elle en me voyant entrer. Le médecin lui représenta qu'elle ne devrait pas parler. Un dernier entretien avec lui, répondit-elle; vous me gouvernerez ensuite comme il vous plaira. Qu'on nous laisse seuls! Il voulut répliquer : un ordre absolu lui ferma la houche.

Elle est sauvée? mon ami. — Elle est chez moi. — Ne l'y gardez pas long-temps. Au reste, Després, chargé de mes instructions secrètes, vient de partir pour Versailles: tant qu'un sousse de vie me restera, ne craignez plus rien pour la somtesse.

Madame de B\*\*\* garda quelque temps un morne

### 18. VIE DU CHEVALIER

silence, puis elle fixa sur mel ses regards pleius de larmes; et, m'ayant fait signe d'apporter ma main dans la sienne : Eh bien, Faublas, me ditelle, n'admirez-vous pas ma triste destinée? Autrefois, à ce village d'Hollriss, vous m'avez vue our un lit d'opprobre; sujourd'hui, vous me voyes au lit de la mort; et le plus cruel revers, aujourd'hui comme autrefeis, a renversé tous mes projets à l'instant marqué pour leur exécution. Maintenant, aussi comme alors, je veuz vous dévoiler toute mon ime; et, quand vous m'aures entendue, quand yous me connaîtres tout entière, quand surtout vous aurez comparé mes passagers plaisirs et mes tourmens durables, mes premières faiblesses et mes derniers combatt, mes bonnes résolutions et mes desseins condamnables; enfin mes terreurs et leurs châtimens; quand vous aures tout comparé, Fuublas, vous oscrez, je n'en douts pas, affirmer que votre smante, ayant vécu toujours plus malheurense que coupable, est morte encore moins digne de blame que de pitié.

Pourquoi rappellerais-je ici le bonheur des premiers temps de notre liaisen? Il est vrai qu'alors ton amante eut quelques beaux jours; mais qu'ils furent promptement empoisonnés par de vives alarmes, promptement suivis de votre inconstance et de mon désastre complet! Ah! qui voudrait du même prix payer les mêmes jouiseances? qui? moi, Faublas; moi qui, prête à périr, me seus encore brûlée du feu dont je fus consumée sans cesse! Mais dans le monde entier, je serais apparemment la seule. Va, je n'ai point ou-

blié ton amour naissant pour Sophie, l'époque, fatale de son enlèvement, le jour plus funeste où je vis mon amant avec ma rivale au pied des autels, et les horreurs de cette nuit où, par le plus lache des attentats, ton perfide ami combla mon, avilissement, et commença mes véritables infortunes. Faublas, je te le jure à mon heure suprême. et j'en atteste le Dieu qui m'attend, Rosambert a mérité la mort. Rosambert, avant de me fiétrir à tes propres yeux, m'avait indignement calomniée. Il est vrai que, séduite par quelques pacs de tes qualités brillantes, je lai donnais plus d'attention. qu'à tout mire, une préférence masquée sens. donte. Il aveit pu concevoir de grandes espér. rances ; j'ai lieu de craire que l'érécement ne les cut jamais justifiées. Je n'entends nasici, Faubles, te parler de mes principes, de me pudenr , de ma sagesse, de toutes les varius auxquelles on a prudemment condamné mon sexe : je n'en si sculement pas avec toi, conservé l'apparence! Que te dirai-je? mon ami! Placés par le heard dens un rang élevé, j'avais-encere reçu de la nature un esprit inquiet, une ame andente; j'étais née peutêtre pour les crimes de l'ambition : je te via, tu m'entrainas, je ma plengesi dans tous les égaremens de l'amour.

Oui, ce fut par un crime que Hosambert, à Lunembourg, renverse mes desseins. Mes desseins, je le sais, pouvajens paraître compables; mais au moins n'étaient-ils pas de ceux dant se fût avisée une amante sans générosité, sans courage, une vulgaire amante modérément épsise d'un homme ordinaire. Rosambert les renversa tous. Il me sembla que désormais je ne pouvais remettre en vos bras une femme tombée dans le mépris d'elle-même; et dès-lors présumant trop de mes forces, ou plutôt ignorant encore l'irrésistible empire d'une passion, croyant maîtriser les grands intérêts du cœur, comme je gouvernais de petits intérêts de cour, je jurai, vous l'entendites, je jurai de ne plus vivre que pour ma vengeance et votre avancement.

D'abond il fallut vous tirer d'une prison d'état où vous n'eussiez pas langui pendant quatre mois, si mes ennemis rassemblés n'eussent, de mille manières, contrarié mes démarches. Enfin, M. de \*\*\*, porté par mes efforts à la place éminente qu'il occupe aujourd'hui, M. de \*\*\* fut cependant assez îngrat pour mettre à votre délivrance une condition qui faillit la rendre impossible. Jugoz si le sacrifice demandé me semblait pénible? Il s'agissait de vous reudre au monde, et je balançai plusieurs jours. Mon ami, je vons le répète, je ne prétends vous vanter ici ni ma vertu, ni la vertu des femmes : parmi tant d'autres preuves de mon attachement sans bornes. regarde ce honteux dévouement comme la plus grande.

Tu dévins libre, j'osai te revoir, je l'osai! ce fut ma première faute, elle prépara mes iderniers égaremens et ma fin tragique.

Quatre mois d'absence m'avaient apparemment guérie d'un amour fatal? au moins je m'en flattais, quand je vous appelai chez madame Montdésir; au moins dans notre première entrevue, je me sentis bien moins qu'autrefois émue de ta pré-sence: je t'ai parlé de Justine sans dépit; de la comtesse sans beaucoup d'aigreur; de Sophio. sans trouble, sans colère, sans aucun mouvement jaloux. Je t'annonçai, dans la sincérité de mon, cœur, de louables résolutions que je croyais devoir être immuables. Enfin, je te quittai, m'applaudissant de n'avoir plus que de l'amitié pour, toi.... Insensée, comme je m'abusais! le feu maléteint couvait sous la ceudre; une étincelle allait s'échapper qui recommencerait l'incendie.

Souvenez-vous, souvenez-vous du jour que, prête à partir pour Compiègne, je vous fis mes adieux. Jusqu'alors, en préparant le châtiment de Rosambert, je n'avais éprouvé que le désir de la vengeance : vous me fîtes connaître la crainte de . la mort. Cette idée soudaine, qu'il était possible que bientôt nous fussions à jamais séparés, me glaça d'épouvante. Tout à coup il me parut moins désirable d'accomplir ma vengeance contre un ennemi; mais aussi je me sentis plus impatiente . d'obtenir ma réhabilitation aux yeux de mon, amant. Cependant les terreurs nouvelles qui venaient de m'étonner, les irrésolutions momentanées qu'elles avaient produites, mes agitations encore violentes, le trouble de mon cœur, tout me dit assez qu'en attaquant les jours de Rosambert, je devais surtout songer à défendre les miens ; que maintenant il s'agissait moins de triompher que de ne pas mourir; qu'avant tout il fallait m'effor- . cer de vivre, de vivre afin de t'adorer!

Comment aurais-je pu m'avengles epcore sur mes véritables dispositions, puisque même à Compiègne, dans le moment d'ivresse qui suivit me victoire, mon secretm'échappa devant la countesse et devant vous. Ge fat pourtant sans y réfléchir, ce fot par un instinct de jalousie renaissante que, vous voyant sur le point de rejoindre ma plus dangereuse rivale, je vons conseillati de rentrer dans Paris avec madame de Lignoffe. Alors, sans me rendre un compte fidele de mes sentimens, je démèlai seulement, à travers une foule d'idées contraires, que je m'étais étrangement trompée moi-même, quand je vous avais promis de vous rendre Sophie, et de vous voir tranquillement lui prodiguer vos tendresses. Jo reconnus qu'une femme, pour avoir donné le courageux exemple d'une entière abnégation de soi-même, ne devait pas se flatter d'atteindre à l'effort plus héroique d'un absolu dévouement. Je reconnus que telle amante, capable de renoncer à son propre bonheur, pouvait cependant n'avoir pas assez de force pour souffrir le bonheur d'un autre. Je le reconnus, je m'en indignar, j'en frémis! mais enfin, sans oser, d'ailleurs, former pour l'avenir aucun projet déterminé, je m'arrêtai du moins à celti de retarder présentement une réunion dont la seule idée faisait mon secret désespoir.

Aussitôt Després fat envoyé de Compiègne à Fromonville, pour avertir M. Dirportail de vous prochaine arivée, et pour multiplier les obsuscles autour de vous, si la comtesse vous permeitait d'aller à la poursuite de votre éponse. . Penblust

je vous rois pâlir et trembler?.... O toi que j'ai trop aimé, ne va pas me hair! é toi, l'auteur de mes égaremens, ne leur refuse pas quelque indulgence! trop heureuse, crois-moi, trop heureuse la femma seasible à qui le favorable amour n'ordonna que des démarches peu condamnables, qui n'eut jamais besoin de trahir un ingrat, ni de persécuter des rivales; hélas! et qu'un premier pas vers l'abime n'entraîna point dans ses plus grandes profondeurs!

Si tu pouvais te faire une idée de ce que j'ai souffert à cette auberge de Montargis, à ce château du Cătinais surtout, à ce fatal château de la comtesse! Inconcevable jeune homme, comment donc pouvez-vous allier tant d'inconstance et tant de sensibilité, tant de douceur et tant de barbarie! Votre Sophie ne vous était pas moins chère, et vous aderiez madame de Lignolle! Oui, déjà, j'en sus témoin! déjà vous l'adoriez! L'ingrat! et dans le délire de sa fièvre, il prononçait aussi souvent que le mien, le nom de son Éléonore. Le ernel! et dans ses momens de raison, il me faisait, à moi, la confidence de tout l'amour dont il brûlait pour elle! Ainsi, minsi, ce n'était point assez de trembler pour les jours de mon amant, de le treuver dans une maison détestée, de voir une autre femme lui douner ses soins qu'avec tant de plaisir je lui cuese scule prodigués; je devais encore, de la bouche même d'un infidèle!..... Muis écartons ces souvenirs terribles. Qui m'eût dit pourtant, qui m'est dit qu'alors je ne mourrais pas de douleur, parce que j'étais réservée à beaucoup d'autres épreuves non moins insupportables, parce qu'il fallait que toutes les horreurs de ma destinée s'accomplissent!

Faublas, mon porte-feuille est là. Cherchez-y cet écrit funeste qui précipita mes plus fatales résolutions. Reprenez la lettre de votre beau-père, reprenez-la. Je la sais tout entière, je n'en ai plus besoin. Quelle lettre! Grands dieux! comme j'y suis traitée! que de crimes on osait me supposer, dont l'idée ne m'était seulement pas venue! quel avenir on m'annonçait, quel épouvantable avenir que je n'avais pas encore mérité! Le profond sentiment d'une injustice irrite un esprit fier, et trop souvent le porte aux extrémités les plus inexcusables. J'en fis malheureusement l'expérience : Mademoiselle de Pontis partageant un amant banal et le mépris public avec la marquise de B\*\*\*! Va, Duportail, tu la connais bien peu cette marquise de B\*\*\* que ta fureur accuse! Elle ne fut jamais passionnée ni généreuse à demi. Ce n'était point pour partager Faublas qu'elle courut le chercher à Luxembourg! Ce n'était point pour le disputer à Sophie, qu'ensuite elle lui permit de l'aller re-joindre! Ta haine cependant est la récompense des sacrifices qu'elle a déjà faits, et, pour prix des pénibles combats qu'elle livre encore chaque jour, tu lui promets avec le mépris public d'inévitables malheurs. Va! je le savais que ta fille et toi vous me détestiez; que les hommes condamnaient sévèrement sur les apparences, et ne revenaient pas de leurs jugemens; que la fortune inflexible comme eux ne révoquait point ses arrêts, et

qu'un grand revers était trop souvent le gage d'un revers plus grand. Je le savais: Mais toi-même assure que vos communes persécutions ne finiront point. Eh bien, ne pouvant m'en prémunir, je les justifierai! Duportail, je suis lasse de ne m'imposer que des privations sans dédommagement, je suis lasse de m'immoler pour des ingrats. Puisque je ne dois plus rien espérer, puisqu'il ne me reste plus rien à perdre, je veux du meins retirer quelque fruit de mon déshonneur qui fait ta joie: je veux que l'amour revienne abréger ma vie dont tu demandes la fin. Tu verras ce que la marquise environnée d'ennemis peut encore entreprendre! Tu verras si je suis femme à partager un amant!

Ainsi, Faublas, ainsi, dans mon désespoir, je jurai que Sophie ne vous serait point rendue, et que madame de Lignolle aussi connaîtrait, à son tour, les tourmens que depuis long-temps j'endurais.

Obligée de vous laisser rentrer à Paris, je devais le plus tôt possible vous en éloigner, de peur qu'un hasard fatal à mes nouveaux desseins ne vous fit découvrir que votre beau-père était encore revenu chercher un asile dans la capitale:....
— Quoi! ma Sophie? — De grâce, s'écria madame de B\*\*\*, ne m'interrompez pas. L'ardente fièvre qui me soutient peut tout à coup s'éteindre, et je n'aurais plus la force de vous parler. Ne m'interrompez pas; tâchez surtout, tâchez de dissimuler votre cruelle joie; prenez pitié de l'état où je suis!

Écoutez, reprit-elle ; M. Duportail fuyait de Fromonville avec votre épouse et deux étrangères que je ne connais point. Després charges l'un des mions de rester à Puy-la-Lande, sfin de s'arranger de manière que vous n'y trouvassiez pas de chevaux. Després ne cessa pas de poursuivre votre heau-père. Celui-ci, laissant à quelque distance de Montargis les deux inconnues continues la même route, mit pied à terre avec sa fille; et, s'étant jeté dans un chemin de traverse, il vint reprendre la poste à Dormans, et le chemin de Paris par Mesus. Ge fut à Bondy qu'on perdit ses traces. Votre beau-père est certainement dans la capitale; mais je ne sais comment il a trouvé l'impénétrable retraite où, depuis plus d'un mois, il échappe à soutes mes recherches.

Gependant il ne fallait qu'un hasard impréve pour déceuvrir ce que je cherchais inutilement; je devais donc me latter de vous denner un état qui vous forçat de quitter Paris, et de vivre dans une province éloignée où je me flattais de vous readre bientêt vous exil agréable : je neus fis enpitaine au régiment de \*\*\*.

Médame de Fourose, malheuremement planse entre la comtesse et le haron, pouvait doublement contrarier mes desseins; il ne me fut pas malaisé de commencer sa rupture avec madame de Lignelle, et de déterminer M. de Beloomr à quitter son indigne maîtresse.

le nommissais totajours de justes projets de mageance contre mon plus eruel persécuteur. Je se désespérais pas de l'obliger sous quelques jours à me combatté encore; et si, comme la première sois, je ne portais qu'un coup mal assuré, si Rosambert échappait à la mort, au moins je peur-ais peut-être lui arracher l'aven de ses impostures, recouvrer ainsi toute votre estime, et reprendre, à mes propres yeux, quelque valeur. Cependant, comme votre ami ne pardonnerait surement pas à madame de B\*\*\* les exeès dout il s'était rendu coupable envers elle, il me perut d'abord indispensable d'éloigner de veus ce conseiller perfide, et d'essayer de mettre fin aux plaisanteries dont il ne cessait d'outrager l'hymen en général, et quelques époux en particulier; je lui fis donner mademoiselle de Mésanges, et l'ordre de rejoindre son régiment.

Une ennemie infiniment redoutable me restait encore; c'était madame de Lignolle, que j'aurais beaucoup aimée, si vous ne me l'aviez pas donnée pour rivale. Lafleur, qui m'était vemdu, le traître Lafleur me faisait tous les jours des rapports dont mon inquiétude s'augmentait seus cesse. Il devenait pressant d'élever, entre la comitesse et vous; des obstacles à jamais insurmontables; je fis venir le capitaine; il se hâta de solliciter à Voesailles une lettre-de-cachet qu'en tenait toute prête : mandame de Lignolle aliait être arrêtée.

Fanblas! pourquoi actte agitation si vive? pourquoi cette păleur soudaine? Vous m'accusea d'avois été cruelle envers votre Éléonore? Attendez, mon ami; si vous me juges précipitamment, vous me jugeres avec trop de rigueur. Demain le capitaine recevait l'ordre de retourner à Brest et

## 28 VIE DU CHEVALIER

de s'y rembarquer. La comtesse perdait sa liberté pendant quelques jours seulement. On devait bientôt lui donner pour prison la terre que sa tante possède en Franche-Comté. Rien, je vous le proteste, n'eût été négligé pour défendre cette malbeureuse enfant du ressentiment de ses deux familles. Mais, après l'éclat de sa détention, vous n'auriez jamais pu la revoir; et je m'étais réservé d'ailleurs plusieurs moyens de vous en empêcher.

Enfin, vous partiez pour Nancy; c'était dans ses environs que nous allions nous rencontrer; c'était sous l'heureux ciel de la Lorraine que je devais retrouver mon amant et mes beaux jours. Que de vains projets! Ah, malheureuse! quand j'espérais te consacrer ma vie, la mort mattendait. L'épée fatale du marquis, sprès m'avoir enlevé ma victime, est venue jusque dans tes bras frapper la sienne. C'en est donc fait! je vois ma tombe entriouverte; il y faut descendre à vingtsix ans!

Voilà pourtant où m'aura conduite une passion trop tard combattue! Puisse du moins mon exemple avertir la foule des infortunées, menacées d'un destin pareil! Puisse-t-il, dans le grand nombre, en sauver quelques-unes! Qu'on leur apprence à toutes mes premières faiblesses et mes premières revers, mon inutile résistance, mes coupables desseus et ma fin déplorable! Qu'elles sachent que l'amour ne me donni pas un instant de félicité, qui n'eût été précédé des plus vives inquiétudes, accompagné des plus grands dangers, suivi des plus irréparables malheurs! Qu'elles le sachent;

et que, remplies d'un effroi salutaire, elles s'arrêtent, s'il est possible, sur le penchant du précipice où j'aurai péri!

Et, pour qu'elles puissent concevoir le suprême pouvoir de cet amour qui m'entraina, toi, Faublas, que j'aurai peut-être étonné jusque dans mes derniers momens; toi, mon amant toujours idolâtré, dis-leur que ma réputation, mes richesses, mon rang, ma beauté, perdus sans retour, ne me coûtèrent pas un regret; mais que notre éternelle séparation fit mon désespoir! Dis-leur néanmoins que, prête à te quitter, je me suis estimée trop heureuse d'avoir pu sauver, aux dépens de mes jours, tes jours plus chers; trop heureuse d'avoir pu du moins encore une fois t'appartenir, et, dans un dernier embrassement, calmer un peu l'ardeur du feu dont j'étais consumée, de ce feu dévorant qui ne devait s'éteindre qu'avec...!

Elle n'acheva point, elle tomba dans une extrême faiblesse.

Le médecin accourut à mes premiers eris; il me supplia de me retirer si je ne voulais pas, me répéta-t-il plusieurs fois, hâter l'instant fatal.

A mon retour, madame de Lignolle s'écria: Vous avez été bien long-temps? Est-elle morte?—Non, mon amie.—Non? tant pis.—Comment?—Sans doute! je n'y ai pas songé d'abord! Son mari l'a tuée, parce qu'il vous a surpris me faisant avec elle une infidélité.

J'eus beaucoup de peine à rassurer la comtesse. Enfin la pitié qu'elle devait aux infortunes de madame de B\*\*\*, rentra dans son cœur; et la situa-

tion critique où elle se trouvait elle-même, sollisitant toute son attention, nous songeames aux moyens de prévenir les malheurs qui nons menacaient. Une heureuse nuit nous fut encore permise, pendant laquelle mon Eléonore, en ne cessant de me prouver sa tendresse, ne pessa de m'entretenir de son enlevement qui devenuit indispensable. Nous convinmes que dans la journée prochaine je ferais tous les préparatifs nécessaires, et que la nuit suivante verrait notre fuite. Toujours pleine de confiance, madame de Lignolle se croyait déjà loin de sa patrie, et moi, le cœur navré d'un profond chagrin, l'esprit encore agité de mes irrésolutions secrètes, je n'envisagnais qu'en tremblant le douteux avenir, je n'osais porter mes regards sur le présent trop certain. O madame de B\*\*\*! je vous voyais sans cesse au lit de la mort! ô mon père! ô ma sœur! ô ma Sophie! je faisais d'inutiles efforts pour écarter votre souvenir qui m'obsédait!

L'aurore enfin parut. Un affreux spectacle, un sinistre augure devait commencer le plus malheureux de mes jouzs: quand j'entrai chez la marquise, elle avait les peux égarés, et d'une voix très-brève, elle disait: Oui, voilà mon tombesu. Mais cet autre, à qui le destines-veus? On est Faublas, s'écria-t-elle plusieurs fois en me regardant. Où est Faublas? Courez, avertisses-le que mes ennemis veulent l'assassines..... que le marquis et le capitaine...... le capitaine!...... Il appaoche! il traine...... Ah, pauvre perite! Viess done, Faublas! vite! Que fais-tu? Qui t'arrête?

Vas donc la secourir!...... Il n'est plus temps, c'e ist fait!...... Dieux! grands dieux! C'était pou. lle qu'ils creusaient cette tombe à côté de la mient.

Ma me de B\*\*\* violemment agitée avait trouvé la force de se mettre sur son séant; et, com ne on accourait pour l'obliger à prendre une aut e situation, elle retomba. Je l'entendis encore n' irmurer quelques discours sans suite, qui redoubli cent mon épouvente et ma douleur. Une fièvre te cible, me dit le médecin! Un délire continuel! "est ainsi qu'ellé a passé toute la nuit! Monsie , je ne dois pas vous flatter, il est impossible ce elle résiste long-temps.

Je s en allai chez Rosambert : il commençair à donne quelques éspérances ; cependant on n'osait encosa répondre de rien , et je ne pus obtenir per-

missie de lui parler.

Is est donc vrai que tout me manque à la fois; qu' un appui ne m'est laissé dans un moment où urais besoin du secours de tout le monde! Il est sonc vrai que je vais abandonner mon père, et saitter peut-être pour jamais les lieux où je sais m'autenant que Sophie respire! Il le faut, si je ne ve a perdre ensemble mon Eléonore et mon en-fi t, Il le faut, malheureux!

Je courus tout Paris pour me procurer la foule s choses nécessaires à l'enlèvement de madame : Lignolle, et je ne sais quel pressentiment douourenx m'avertisseit qu'elle allait faire un tropong voyage. En préparant tout pour notre comnun départ, il me semblait que j'étais tourmenté

### 32 VIE DU CHEVALIER

d'un rève pénible qui devait bientôt finir; mais une voix secrète me criait que le réveil serait affreux.

Quand je revins à l'hôtel, je trouvai que madame d'Armincour m'attendait ches mon père: elle me demanda ce que j'avais fait de sa nièce. Eléonore et moi, nous avions prévu la visite et les questions de la marquise; nous étions convenus de la réponse que j'aurais à lui faire. Votre nièce, madame, est partie sous la conduite d'un ami dont je connais le courage et la fidélité. C'est en Suisse qu'elle est allé chercher un asile; elle a préféré ce pays, parce qu'il n'est pas très-éloigné de votre Franche-Comté. - Elle est sauvée, s'écria la marquise en m'embrassant! Ah! que je vous dois de la reconnaissance!.... Elle est partie pour la Suisse? J'y cours après elle..... Ma chère nièce!.... comment avez-vous fait pour l'arracher à ses ennemis? Personne ne vous a vu paraître à l'hôtel! personne ne l'en a vue sortir! et pourtant il n'y avait pas un quart d'heure que je lui avais parlé chez elle, quand ils sont venus pour l'arrêter ..... Elle est sauvée!..... Mais, quoi! mille dangers la menacent encore! En supposant qu'elle puisse échapper à ses persécuteurs, que va-t-elle devenir loin de sa patrie, loin de ses parens, et faut-il le dire, loin de celui qu'elle aime avec idolatrie, Ah! jeune homme, jeune homme, vous avez plongé mon enfant dans un abime de malhours.

A ces mots, madame d'Armineour partit es pleurant.

Je me hâtai d'aller au quatrième étage joindre madame de Lignolle, qui devait toute la journée rester cachée dans la petite chambre de mon domestique: Ma chère Eléonore, j'ai tout préparé, rien ne paraît plus devoir empêcher notre fuite : tiens-toi prête à minuit précis. - Tiens-toi prête! répeta-t-elle. En tout temps et partout, mais aujourd'hui surtout et dans cette chambre, qu'ai-je à faire autre chose que de t'attendre avec une impatience dont tu n'as pas d'idée. Tiens-toi prête! Faublas, pourquoi donc me parlez-vous, sans songer à ce que vous dites? Pourquoi cet air toujours préoccupé? Pourquoi ce visage si triste, lorsque l'heureux moment approche qui doit nous réunir pour ne plus nous séparer, lorsqu'il est certain que désormais nous pourrons vivre et mourir ensemble? - Mon amie, madame d'Armincour vient de venir.... Je le sais, je l'ai vue de cette fenêtre. - Madame d'Armincour part tout à l'heure pour la Suisse; elle croit n'y arriver qu'après sa nièce! elle y sera quelques heures avant nous. Ta tante y sera! mon pere et ma sœur n'y seront point! - Laisse une lettre pour M. de Belcour. - Sans doute! j'y pensais : une lettre..... Mais qu'est-ce qu'une lettre?...... Mon' Eléonore, il m'attend, le baron. Je ne puis me dispenser de paraître à table. J'en sortirai le plus tôt possible, et je remonterai pour essayer de diner avec toi. — Oui. Va, Faublas, et reviens vite. d'inquiétude des que tu n'es plus là. Elle m'embrassa, je descendis.

M. de Belcour me vit refuser toute espèce de nourriture; il m'entendit ne lui repondre que par monosyllabes; il retira mouillée de pleurs la main qu'il venait de me présenter : Tu n'as pas quitté ton pere et ta sœur pour suivre ta maitresse, me dit-il enfin; ton père et ta sœur t'en récompenseront. Ils te prodigueront dans ton infortune les consolations les plus tendres; et tes peines, ainsi partagées, ne t'accableront point. Mon fils, c'est de vous que j'ai su qu'avant-hier M. de Rosambert était tombé sous les coups de M. de B\*\*\*; mais c'est la voix publique qui vient de m'apprendre que depuis, dans une autre rencoutre, le marquis avait exercé sur un ennemi plus cher, une plus terrible vengeance. Mon fils, tot ou tard, tous les objets de nos affections illégitimes doivent périr ou nous échapper malheureusement; mais ne pouvez-vous point espérer une félicité durable, vous à qui le ciel, en attendant qu'il vous rende l'adorable épouse dont vous êtes idolatre, laisse de bons parens qui vous chérissent.

Le baron parlait encore, lorsqu'on lui remit une lettre: Dieu de bonté, s'éoris-t-il après l'avois lue! déjà yous prenes pitié de lui! tiens mon ami, lis, lis toi-même.

« Enfin la marquise à reçu le châtliment de sev « crimes, et l'infortunce comtesse est desormals « perdue pour votre fils. Votre fils, je le veux « croire, est maintenant plus maintenant qu'il de « fut jamais coupable; et les leçons de l'adversité » doivent l'avoir corrigé pour toujours. Dates-lui « que dans deux henres je lui ramène sen épouse, « et s'il est tout à fait digne de la retrouver, le « jour où nos enfans aurons été réunis sera con-« stamment compsé parmi mes plus beaux jours.

#### « La comte Lovaissa. «

Mon premier mouvement fut un transport de joie : Quel bonheur! quel inespéré bonheur! mais un instant de réflexion me fit apercevoir les embarras et les dangers de ma nouvelle position. Mon dieu! mais... — Quoi donc, mon frère? Qu'aver-vous?- Rien, ma sœur. - D'où vient l'extrême agitation où je vous vois, mon fils? Qui peut troubler?...- Vous allez me le demander, M. le baron! madame de B\*\*\* se meurt! mille périls envirronnent encore madame de Lignolle, et vous m'alles demander oe qui trouble ma joie. Sans doute j'adore mon épouse; mais dans quel moment elle m'est rendue! vous ne savez que la moindre partie de mes inquiétudes; vous ne connaissez pas la moitié des chagrins qui pèsent sur mon cour... Tenez, mon père, j'ai besoin d'une entière tranquillité... Tenez, je vous demande en grace, et à yous aussi, ma chère Adélaide, permettez que je m'abandonne librement à mes réveries; laissez-moi seul, absolument seul, jusqu'à l'arrivée de ma Sophie. — Où courez-vous, mon ami? --- Chez Jasmin.,... pour l'appeler..... non. Dans ma chambre, point du tout; je descends au jardin..... ne m'y suivez pas, je vous en conjure.

Sophie revient dans deux heures; et je pars cette muit avec madame de Lignolle! Je pars, lorsqu'enfin dans les bras de mon épouse, l'amour me prépare le prix.... Amant ingrat d'Éléonore, quel désir osé-je former pour Sophie!......Ah! de ces deux femmes si charmantes, je sais laquelle je préfère; mais qui me dira de laquelle je suis le plus aimé?

Il faut pourtant aujourd'hui, pour assurer le bonheur de l'une, causer le désespoir de l'autre. Causer le désespoir de Sophie? que plutôt, cent

fois, madame de Lignolle périsse!

Qu'elle périsse! mon Éléonore! mon Éléonore et mon enfant! O! le plus barbare des hommes, qu'as-tu dit?

Si je n'enlève madame de Lignolle, elle est perdue. Poursuivie par la famille de son mari, désbonorée dans sa propre famille, menacée d'une éternelle prison, elle n'a plus dans le monde que celui pour qui sa tendresse a tout sacrifié. C'est en moi qu'elle a mis ses espérances. Si je les trahis, la comtesse trouvera dans son cœur son plus cruel ennemi : comment se pourra-t-elle défendre contre ses persécuteurs? comment, surtout, échapperatelle à la violence de sa passion?

Sophie, jusqu'à présent, a supporté l'absence, parce que notre séparation n'était pas mon crime; mais quand, le jour même de son arrivée, j'aurai pris la fuite avec une rivale, ma femme délaissée?..... Si j'abandonne Sophie, elle meurt de chagrin.

Malheureux! qu'ai-je donc à faire? Rien? que de me dérober par une prompte mort à mes horribles perplexités, Rien! que de finir par un crime une vie déjà.... Si je m'immole, aucune des deux

Malheureux i subis ta destinée : elle t'impose la loi de vivre, et de choisir, entre deux objets presque également chers et sacrés, une victime.

Voilà donc le fruit de mes égaremens!... Des remords! grands dieux! et pourquoi? Vous m'avez donné le cœur le plus aimant et les sens les plus vifs; vous avez voulu que je rencontrasse à la fois plusieurs femmes, exprès formées pour plaire aux yeux et charmer l'ame: je les ai toutes ensemble adorées...... adorées moins encore qu'elles ne le méritaient! Voilà tout! Si jamais je fus coupable, la faute en est à vous. Si maintenant je suis trop cruellement puni, la faute en sera-t-elle imputée tout entière à cette autre infortunée que sous n'avez pu guérir de son funeste amour? O madame de B\*\*\*, que vous m'avez été fatale!

Si je n'enlève mon Éléonore, elle est perdue. Ma Sophie, si je l'abandonne, meurt de chagrin. Quel homme à ma place, après les plus violens combats, quel homme assez ferme, ou plutôt assez barbare, pourrait encore se déterminer? Si du moins quelqu'un daignait m'aider d'un conseil secourable. ... Allons consulter mon père.... Insensé!

Quoi! n'y atrait il pas quelque moyen de concilier?....—Monsieur! interrompit mon domestique, que je n'avais pas vu s'approcher: madame, qui vous aperçoit de cette fenêtre, s'étonne que vous la laissiez seule dans ma chambre, pour vous

promener seul dans ce jardin,-Madame? je n'y suis pas! Je ne veux voir personne. Personne. Plus de femme surtout!- Mon oher maitre, c'est madame is comtesse. - Oh! ce n'est donc pas madame | Eh bien ! que veut-elle, mon Eléenore ? -Que vous ne l'abandonnier pas. - Dis-lui que c'est à quoi je conge. - Mais elle vous prie de remonter tout de suite. - A la bonne heure.... sonduis-moi, - Conduis-moi? répéta-t-il, je groyais que vous savies le chemin. O mon cher maitre | que je suis faché de l'état où je vous vois ! - Co ne sont sucors que des roses! - Que veuxtu, Jasmin? mon house est vanne!... Loonte, mon ami ; bientot tu entendres parlen .. -- Plaitil, monsieur!-- Quoi?--- Acheres dong.--- le ne sais plus co que je disais. — Bientôt ta entendras parler ... . Oul, du retour de ma femme; n'en dis rien i la comtesse. Prenen garde. Voilà M. de Belcour et mademoiselle Adélaide qui viennent, - Retourge è madame de Lignolle, la te suis,

L'allai droit à mon pête . Oh l le vous en supplie, leisses moi librement méditer et pleurer. Laisses moi seul à ma douleur. Je ne sortirei pas de l'hôtel, coyes tranquille; et vous me reverres, dès que Sophie paratira.

Mon perè et ma sœur étant sortis du jardin, je retombai dana mes eruelles réveries. Jasmin vint m'en tirer une seconde fois.

Il fant donc que ja vous envoie chercher, dit ella — Mon amie, caois-tu que ta tante soit déjà partie? — Pourquei cette question? — Je pen-

sais...... que madame d'Armineour aurait pu t'emmener. — M'emmener? Avec toi? — Avec moi? peut-âtre n'aurait-elle pas voulu? — Eh bien? — Eh bien, j'aurais été vous rejoindre, — Quei! nous ne serious pas partis ensemble! — Mon ause, si cela devenait impossible? — Qui pourrait l'empêcher? Vous-même, il n'y a pas ume heure, vous me disiez?.... — Il u'y a pas ume heure, j'ignorais... Eh! comment l'aurais-je pu deviner? — Quoi? — Rien, mon Elsonore; je parte sans rédemens.... nous quittereus Paris à minuit précis.

Je ne pus retenir mes larmes; et, comme elle me demandait es qui les faisait conlec, je lui répétai cette question vraiment cruelle : Grois-tu que ta tante soit déjà partie? --- Que m'importe ma tante, s'écria-t-elle? Est-ce afin de m'en aller avec madame d'Armincour que j'ai sacrifié ma fortune et ma réputation? Est-ce paux elle que je me suit exposée à toutes sortes de malheurs? Cependant, monsieur, plus le moment décisif approche, et plus je vois que ves irréschutions redoublent. Ce n'eat pis seuloment votre père qui les cause! Ge n'est pas la most de madame de B\*\*\* qui vous avrache des pleurs! Ingrat! vous frémissez de vous susevelir dans use solitude où Sophie ne ponrrait pénétter! --- Où Sophie ne pourrait pénétrer!--Monsieur, souvenez-vous que j'avais médité me fuite avant qu'alle devint nécessaire. Persuadezvons hien que ce n'est pas le désespoir de ma situation présente qui m'oblige à chercher an asile dans l'étranger. Si done, pour venir avec moi,

vous n'avez d'autre motif que celui de me dérober au ressentiment de ma famille, vous pouvez rester. Je vous déclare que je me suis ménagé contre mes ennemis plusieurs ressources. -- Plusieurs ressources? - Oui; mais ne me réduisez pas à les employer. Si déjà vous n'aimez plus la mère, prenez pitié de l'enfant. Ne me réduisez pas à les employer, reprit-elle en se précipitant à mes genoux. Je me suis trop long-temps flattée de l'espoir de te consacrer ma vie tout entière : il me serait trop affreux de la terminer tout à l'heure, en t'accusant de barbarie.

Ces derniers mots de madame de Lignolle acheverent de me troubler. Je ne saurais dire si les réponses que je lui sis devaient détruire ou forusier ses inquietudes; mais je me souviens qu'elle ent, dans tout le cours de cette longue après-dinée, l'air aussi triste, aussi préoccupé que moi. Plus la soirée s'avançait, plus je sentais s'accroître ma douloureuse impatience et mes combats secrets: mon corps était, comme mon esprit, dans la plus violente agitation. J'allais et vensis continuellement de l'appartement de mon pèse à la chambre de mon domestique, demandant l'heure à tous ceux que je rencontrais, et ne cessant de regarder ma montre, tantôt trouvant le temps excessivement court, et tantôt l'acousant d'une extreme lenteur.

Enfin, comme le jour tombait, une voiture entra dans la cour de l'hôtel : Pardon, mon Éléonore, c'est une visite qu'il faut que je reçoive; je suis à toi dans l'instant. - Une visite, s'écriat-elle! je n'en entendis pas davantage, je me précipitai dans le corridor. Jasmin y attendait mes ordres. Rentre vite, ne la laisse pas sortir de ta chambre!

Je descendis plus promptement que l'éclair, je trouvai dans le vestibule la plus belle des femmes, encore embellie depuis sept mois. Elle se jeta dans mes bras: O mon bien-aimé! si cet heureux jour ne m'avait été constamment promis, jamais, jamais je n'aurais pu résister aux tourmens de l'absence! Mon beau-père m'embrassa. Que ne m'atil été permis de faire plus tôn son boaheur et le vôtre, me dit-il? Adélaide, transportée de joie, vint me disputer les carcsses de sa bonne amie, et mon père, en pressant M. Duportail sur son sein, versa des larmes délicieuses.

Tous ensemble nous montames dans l'appartement de M. de Belcour. Je ne vous peindrai pas les transports de Sophie, les transports de son amant, l'indicible satisfaction de ma sœur et de nos heureux pères. Vous saurez seulement qu'une heure entière s'écoula comme un instant. Hélas! vous saurez que, pendant une heure entière, l'infortunée madame de Lignolle fot complétement oubliée.

Je ne me trompe pas? f'entends crier, dit le bacon.—Crier? mon père!.... Bon Dieu!.... Ah!.... c'est Jasmin qui s'amuse à contrefaire une voix de femme. Je vous quitte pour une minute.

Je trouvai la comtesse dans un accès de colère épouvantable. Enfin, vous voilà, monsieur; suisje ici votre prisonnière? Votre insolent valet m'ose retanir de force. Tandis qu'elle me parlait ainst, Jasmin de son côté me dimit: Monsieur, elle vou-lait-se jeter dans la cour ; voilà pourquoi j'ai barsicadé cette feuètre. — Vous aves eu tout le temps de recexoir votre visite, reprit madame de Lignolle; j'espère que vous ne me quitterez plus. — On m'attend pour souper. — Il est trop tôt; d'ail-leurs, vous ne souperes point aujourd'hui. Quand partons nous? — Mon amie, je te demande. . . . . un jour. Seulement un jour. — Un jour! le perfide!

Elle s'élança vers la porte; je la retins.

Laissez-moi, s'écria-t-elle : Je veux sortir.-Sortis, pour te perdre?-Je veux descendre; je veuz lui parler; je veuz lui dire que c'est moi qui suis votre femme ! Comment ! perfide !... je l'ai vue descendre de volture. Je l'ai reconnue à sa taille, à sa chevelure, Je l'ai reconnue, cette femme de Fromonville... Ah! que je suis malheureuse; ah! qu'elle set belle !... et le cruel me demande un jour ... Je resterai là.... dans un grenier de son hôtel,... Je resteral dévorée d'ennuis, d'inquiétudes, de jalousie... tandis qu'avec elle il occupera l'appartement où la nuit dernière... ingrat!.. Je restera là, tandis que dans les bras d'une riyale ..., Un jour! pas seulement une heure. Écoute, Faublas, poursuivit-elle avec la plus grande véhémenço ; M'aimes-tu?-Plus que ma vie, je te le jure - Sauve moi donc. Je t'avertis qu'il n'y a pas un instant à perdre; qu'il ne te reste pas deux moyens de me conserver. Partons tout à l'heure. -Tout à l'heure !- Oui. La nuit est dejà neire :

descendions, jetons-nous dans un fiacre, gagnons la prochaine barrière et la première aubèrge. C'est la que Jasmin nous amènera notre chaise de poste. — Mon Eléonore?... — Oui ou non.

Je voulus me jeter à ses genoux; elle m'échappas Mon Eléonore!—Out ou non! répéta-t-elle.— Considére que pour le moment il est impossible...— Impossible! tiens, perfide! et souviens-toi que tu m'as donné la mort!

Elle tenait caches dans sa main droite de courts ciseaux dont elle se frappa. Quoique j'eusse arrête son bras un peu tard, la violence du coup fut très-diminuée. Cependant le sang coula bientou avec abondance, et la comtesse a évanouit. Ciel l'o ciel l'occi menquait à mon infortune! Va, Jasmin, va donc chercher la premier chirurgien. Cours, amène - le par la peute porté du jardin Cours, mon ami, la plus chète montes de molmeme est en danger!

En attendant qu'il revint, je prodiguai mes secours à madame de Lignolle. De quelle joie fut
suivie ma crainte mortelle, quand je reconnus
qu'en arretant le bras de la comtesse, j'avais trèsheureusement détourné le coup : le double for, au
lieu de s'enfoncer dans la poitrine, avait glisse
sur la surface, où je ne voyais qu'une seule blessure. Néanmoins, je ne bandai la plaie qu'en melant mes pleurs au sang précieux qui s'echappait
encore.

Je venais de finir, quand le baron lai-mème cria : Faublas, ne descender-veus pas?—Tout's l'heure, mon pere. c'est que personne n'eût osé courir les rues par l'affreux temps qu'il faisait; la chaleur avait été grande durant tout le jour le vent du midi venait de s'élever; il amoncelait d'épais nuages que plusieurs tonnerres déchiraient, et du sein desquels la grêle et la pluie se précipitaient par torrens. Mon âme était consternée : la fureur des élémens ne m'annonçait-elle pas la vengeance des dieux?

Je me jette dans le passage, je questionne les garçons du casé de la terrasse des Feuillans: elle a pris le chemin du Pont-Tournant: j'y cours, j'y trouve un invalide en faction: elle a fait deux sois le tour de ce bassin, puis elle a monté sur la grande terrasse. J'y vole, j'arrive chez le suisse de la Porte-Royate. Adressez-vous à la sentinelle du pont.

Dans ce moment.... je crois l'entendre encore, et la plume m'échappe des mains.... Dans ce moment, l'horloge des Théatins sonnait neuf heures.

Sentiuelle! une semme jeune, jolie, vêtue d'une tobe blanche, la tête en reloppée d'un mouchoir?
—Elle est là, me répond, il froidement. Le cruel étendait le bras et me montrait la rivière. — Comment! là!—Sans doute! elle vient de s'y jeter; c'est elle qu'on cherche. — Malheureux! que ne l'as-tu retenue? Et sans attendre la réponse du barbare, je me précipite après l'insortunée.

D'abord je résiste à peine à l'onde furieuse qui s'entr'ouvre, mugit et m'emporte. Enfin j'ai rassemblé mes forces, et dans les flots qui me pressent, je cherche au hasard ce que ces bateliers sherchent aussi. Tout à coup la foudre éclate, sombe et frappe les caux. A la funcère clarté qu'elle a répandue sur le gouffre, j'ai distingué je ne sais quoi qui ne s'est montré que pour disparaître. Aussitôt je plonge, je saisis par les cheveux et je ramêne au rivage.... Quel objet je ramêne! quel objet d'une éternelle pitié! Voilà donc mon amante!.... Je détourne les yeux, je tombe auprès d'elle, trop heureux de perdre avec le sentiment de mon existence, celui de mes maux.

Madame de Lignolle fut portée dans la chambre, à coucher, voisine de selle où madame de B\*\*\* respirait encore. La marquise avait même respirait encore. La marquise avait même respirait en connaissance. Elle enténdit gémir, elle reconnut ma voix. On vint de sa part me supplier de paraître au chevet de son lit. Pourquoi ce grand bruit? me demanda-t-elle d'une voix presque éteints. Fallais sépondre, lorsque je vis entrer le comte de Lignolle, suivi de deux inconnus. Le voilà! leur cria-t-il en me montrant; et l'un de ces messieurs s'étant aussitôt approché, me dit : Je vous arrête de la part du roi.

La marquise sasendit ces mots, et ranimés parl'excès de la douleur : Est-il pessible! s'écrist-elle : quoi! je n'ai pas encore les yeux fermés, et déjà mes ennemis triomphent! et déjà l'ingrat M. de \*\*\* m'enblie!.... Ah! Faublas, ma perte aura donc entraîné la tienne! - Oui, barbare! lui répliquai-je dans l'accès d'un affreux désespoir; et le malheur dont tu me plains est le moindre de ceux que m'a causés ta passion fatale. Victime de sa rage, madame de Lignolle est là qui se meurt ! Que dis-je? elle est morte peut-Atre! Ah! pourquoi moi-nième ne suis-je pas mort le jour que je t'ai conque! ou plutôt, pourquoi le juste-eiel nu t'a-t-il pas des-lors accabise de tout le polds!..... Elle m'interrompit : Impito vables dienz, vous devez être satisfaite ! Votre plus cruelle vengeauce est accomplie : je descends au printipau ; chargée des malédictions de Faubles!

. Elle retomba sur son lit, elle expira.

Et , comme je repassais dans l'autre pièce où les médecine enteuraient madaine de Lignolle, l'un d'entre sum disait d'Euriquoi la dépouiller devant tout le moisde ? pourquoi violer inutilement les hienséancés d'ilm'y a pas de ressource, elle est morte.

- Ainsi, presqu'en même temps, frappé de plusieurs coups mortels, je perdis connaissance une seconde fois. Alors, surtout, ce fut une grande inhumamité de me sappeler à la vie. Oui, ma Sophie, s'il fallait maintemant, sous peine d'être séparé de toi pur une houre dans l'état où je restai plusieurs semaines; s'il le fallait; ò ma Sophie! juge de ce que j'ai sousfiere! j'ainaguis mieux té quitter et mourir!

<sup>· :</sup> Francois: Amours. Dr. CHEVALIER DE . RAUSLAS.

## LETTRES

# DU BARON DE FAUBLAS

#### AU COMTE DE LOVZINSKI.

Le 3 mai 1785.

« Jz suis enchanté, mon ami, que votre roi, juste dans sa clémence, vous ait rappelé dans votre patrie, et veuille vous y rendre, avec sa protection, vos emplois et vos biens. Dans quel moment vous m'avez quitté! Cependant, si votre fille et la mienne ne m'étaient restées, je succombais à mon chagrin!

« Je vous ai mandé qu'ils l'avaient retenu dix jours au château de Vincennes; qu'à ma prière, ils l'avaient transféré de là dans une maison de Picpus, où l'on traite les insensés. Ensin, ils ons pris tout-à-fait pitié du plus malheu eux des pères; ils m'ont permis de reprendre mon fils et de le soigner chez moi. Je viens de l'aller chercher. En quel état je l'ai trouvé, grands dieux! Presque nu, chargé de chaînes, le corps meurtri, les mains déchirées, le visage sanglant, l'œil furieux! Et, ce n'était pas des cris qu'il poussait, c'était des hurlemens, des hurlemens épouvantables!

« Il n'a reconnu ni son père, ni mon Adélaide,

ni même votre Sophie! Sa démence est complète, elle est affreuse; il n'a devant les yeux que d'horribles images: il ne parle que d'assassins et de tombeaux.

« Voilà donc le fruit de ma coupable faiblesse!

« D'un moment à l'autre j'attends de Londres un médecin fameux pour les maladies de ce genre. On dit que personne ne guérira mon fils, si le docteur Willis ne le guérit pas. Qu'il arrive donc, qu'il me rende Faublas, et qu'il accepte tout ce que

je possède.

« Mon fils, du moins, ne sera plus enchaîné. J'ai fait matelasser une chambre, où six hommes le garderont nuit et jour. Six hommes ne suffiront peut-être pas. Tout à l'heure, je l'ai vu, dans un accès de rage, briser entre ses dents, comme un verre fragile, le plat d'argent qui contenuit son dîner. Je l'ai vu traîner aux quatre coins de sa chambre, ses gardins étonnés. Si cette horrible frénésis dure encore quelques jours, c'en est fait de mon fils et de moi.

« Avant-hier seulement, vos aimables sœurs sont revenues de Briare prondre dans mon hôtel un appartement à côté de celui de leur nièce. Leur nièce! Que vous dirai-je de sa douleur? Elle est égale à la mienne.

« Adieu, mon ami, finissez vos affaires, et revenez vite. » 4 mai 1785, à minuit.

« Willis est arrivé la unit dernière; il a passé toute la matinée près de son malade, avec les gardiens. A deux heures, il m'est venu dire que mon fils allait être saigné; mais qu'ensuite, pour lui faire subir sa première épreuve, il fallait absolument l'enchaîner. Le melheureux a donc été de nouveau mis aux fers; et, par un excès de précaution, dont l'événement a prouvé toute la sagesse, Willis a voulu que les gardiens du malade restassent dans sa chambre à quelque distance de lui. Tout se trouvant prêt à six heures du soir, Sophie la première est entrée.

«Il l'a regardée fixement pendant plusieurs minutes, sans proférer une parole; mais son visage devenuit, par degrés, plus tranquille, et son œil de plus en plus s'adoucissait: Enfin, c'est vous s' a-t-il dit, je vous revois! Vous m'êtes rendue, ma trop générouse amie! approchez-vous, approchez donc!

« Sophie, transportée de joie, courait à lui les bras ouverts: Gardez-vous en bien! a orié le docteur; et mon fils aussitôt a répété: Gardez-vous en bien! ...... Oui, ma belle maman, gardez-vous en bien! le cruel marquis n'attend que ce moment pour yous frapper! Vous voilà cependant! quel bonheur! je vous croyais morte! La profonde blessure était au sein gauche, près du cœur.

« Alors, Adélaïde toute tremblante est venue joindre sa bonne amie : elles se sont mutuellement Joutenues.

« Te voilà! petite, s'est-il écrié d'un ton fort doux. Tu viens me voir avec ta maîtresse?...... Parle, Justine, parle-moi, toi que j'ai tonjours vue si gaie, polurquoi me parais-tiu si triste?...: Mais e est mademoiselle de Brumont, je crois; oui, e'est une ombre qui vient m'épouvantes!: Aussitôt Willis a dit à ma fille : Retirez-vous, Le malades attentif a sépáté : Sans doute! retirez-vous...... et vous aussi, mademe la marquise! .... L'heure fatale approche. La baconne sait que voas êtes ici ; votre cruel mebi.... je suis sans armes, pourrait vous assessiner! Ma trop géhéreuse amie, retirezvous....... Mais un instant, commence par me rendre mon Éléonore! Rends-la moi, perfide! rends-la moi , sinon je vais te déchirer de mes propres mains !: :

a Sophie prit la fuite; je me pressai trop de paraître. Des qu'il me vit, il cria d'une voix effroyable: Le capitaine! tu viens jusqu'ici peur m'arracher ta sœuv et l'égonger; attends! A ces mots, il prit un si terrible élan qu'il brisa sa chaine. Si je we m'étais aussitôt soustrait à sa rage, si ses gardiens nie l'avaient empêché de ma poursuivre, l'infortuné tuait son père.

« Sophie, Adélaide et moi nous avons écouté dans la pièce voisine: Il a paru reprendré quelque tranquillité; mais, à la fin du jour, il a donné les signes d'une violente agitation qui s'est toujours augmentée à mesure que la nuit est devenue plus sombre. Enfin, d'un ton qui nous a fait frémir de crainte et d'horreur, il a distinctement prononcé des mots: Les vents sont déchaînés, le ciel paraia

en feu! l'onde mugit! quel tonnerre! neuf heures!.. elle est là!

« Comme il a voulu se précipiter dehors, ses gardiens l'ont retenu: Pourquoi m'arrêter? Ne la voyez-vous pas qui reparaît sur les flots?.... barbares! vous voulez que la mère et l'enfant périssent! Et vous aussi, mon père, ma sœui, Sophie, vous aussi, vous m'empêchez de la secourir! vous ordonnez sa mort. Tout le monde se réunit contre elle. Eh bien! je la sauverai malgré tout le monde.

« Sept hommes suffisaient à peine pour le retenir; il s'est débattu dans leur mains pendant un grand quart d'heure; et l'ardente fièvre qui lui donnait ces forces prodigieuses, l'ayant quitté tout à coup, il est tombé presque sans mouvement. Maintenant il dort, mais de quel sommeil! on voit trop bien que des rêves affreux le tourmentent. O mon fils, mon cher fils!..., Dieu sévère, soyez juste: n'est-il pas trop puni?

« Je viens d'avoir avec Willis un long entretien; je suis infiniment content du traitement qu'il prépare à Faublas. Attendez le salut du malade, de l'habileté du médeein; c'est en elle que nous

avons tous mis nos espérances, »

« Adieu , mon ami, »

### Le 6 mai 1785, dix heures du soir.

« J'A1 trouvé dans le village de Dugny, près du Bourget, à trois lienes de Paris, une maison qui m'a paru convenable aux desseins de Willis Elle est environnée d'un vaste jardin anglais que traverse une rivière assez large, mais peu profonde, et dont les eaux coulent toujours paisibles. Ses bords sont plantés de peupliers, de saules pleureurs et de cyprès. Dans ce séjour des regrets, tout semble d'abord fait pour appeler les tristes souvenirs; mais pourtant la beauté du lieu, son aspect tranquille et l'air plus pur qu'on y respire, doivent promptement écarter les passions violentes, et disposer l'ame à la mélancolie tendre; c'est là que nous sommes venus ce matin nous établir tous.

« Le soir, comme de coutume, au coucher du soleil, mon fils a cru voir l'épouvantable orage et entendre sonner l'horloge fatale. Comme de coutume, il a répété ces mots terribles: Neuf heures! elle est là! Déjà, dans un accès de fureur, l'infortuné nous imputait la mort de cette femme que nous l'empêchions d'aller: secourir, lorsque Sophie, cachée dans une pièce voisine, Sophie, docile aux ordres du docteur, a crié de toutes ses forces: Pourquoi l'arrêter? qu'on ouvre toutes les portes! qu'il soit libre!

« Aussitôt il s'est élancé déhors, il a descendu plus prompt que l'éclair, et tout d'un coup, ayant aperçu la rivière, il a couru s'y précipiter. Nous le suivions à quelque distance, et moi-même je me tenais prêt à plonger, si quelque nouveau malheur devait nous menacer. Il a nagé pendaut prês de vingt minutes, toujours aux environs du pont, du hout duquel il s'était jeté. Enfin, il est revenu sur la rive en gémissant. Il s'est enfoncé dans le bosquet le plus sombre, il y a gardé long-temps un morne silence; puis tout à coup, si tu n'en reviens pas, a-t-il dit, c'est ici que je te veux creuser une tombe. Ensuite il a paru prêter l'oreille, et comme s'il n'eût fait que répéter ce que quelqu'un aurait osé lui dire: Elle est morte! s'est-il écrié: ah! pourquoi me l'annoncer tout de suite? il s'est évanoui; nous l'avons reporté dans sa chambre.

« Adieu, mon ami. Quand revenez-vous? quand revenez-vous nous aider a-supporter nos maux?

« P. S. J'oubliais une nouvelle : avant de quitter Paris, j'ai su que ma lame de Montdésir venait d'être conduite à Saint-Martin; c'est l'effet du juste ressentiment de M. de B\*\*\*, »

## Le 7 mai 1785, à minuit.

« It y a eu dans la journée moins d'agitation; on ne l'a pas entendu parler si souvent du marquis et du capitaine; mais ce soir, à l'heure fatale, l'horrible songe est revenu. Sophie alors, comme la veille, a crié: Pourquoi l'arrêter? qu'on ouvre toutes les portes! qu'il soit libre! Comme la veille il s'est précipité dans la rivière; mais revenu sur le rivage, il a trouvé dans le bosquet sombre une pierre de marbre noir que Willis y avait fait porter. Il a d'abord frémi; nous l'avons vu peu à peu s'approcher en tremblant. Enfin, à la lueur d'une lampe attachée au cyprès, il a lu très-distinctee

ment cette inscription: Ci-gît la comtesse de Lignolle. Aussitôt il s'est jeté sur la tombe; des pieds et des mains, il a frappé le marbre; il a poussé de longs gémissemens; mais il ne s'est point évanoui. On avait placé près de la pierre plusieurs matelas, sur lesquels, après une heure de souffrance, il est venu s'étendre et s'assoupir. Alors on lui a mis doucement plusieurs couvertures sur le corps. Son sommeil ne paraît pas aussi pénible qu'à l'ordinaire.

« J'ai reçu pour lui deux billets, l'un du vicomte de Lignolle, et l'autre du marquis de B\*\*\*. Ah! quand mon fils sera-t-il en état de répondre à ses ennemis? »

« Adieu, mon ami. »

# Le 9 mai 1785, six heures du matin.

« Esrénoss, mon ami, voilà déjà quelques changemens heureux. Le matin à la pointe du jour, il est revenu lui-même dans sa chambre. Il a dormi quelques heures dans la journée. Le soir, au coucher du soleil, il n'a pas vu d'orage; mais avec un commencement d'agitation, il a dit : 0 divinité compatissante! m'oublieras-tu donc aujourd'hui? Le moment approche, viens à mon secours, délivre-moi de mes énuemis. Sa femme aussitôt a crié : Qu'il soit libre! Il a donné quelques signes de joie, il a descendu sans beaucoup de précipitation, il a pris le chemin de la rivière; mais au milieu du pont il s'est arrêté, promenant

sur les saux un triste regard : Si tranquille et si oruelle! a-t-il dit avec un profond soupir. Hélas!

« En entrant dans le bosquet, il a frémi. Il a plusieurs fois gémi, plusieurs fois baisé la tombe; puis nous l'avons vu se relever et chercher quel, que chose. Enfin, il a cassé une branche de cyprès, et sur le sable, autour de la pierre, il a gravé ces mots: Ci-git aussi la marquise de B\*\*\*.

« Il a passé la nuit dans le bosquet, et comme s'il fuyait la lumière, il est rentré dans sa chambre à la pointe du jour. »

#### Le 15 mai 1785.

« Willis paraît avoir tout-à-fait réussi dans ce qui pressait davantage; les plus dangereux souvenirs sont écartés; depuis six jours le songe affreux n'est pas revenu. La démence est toujours complète, mais la frénésie est absolument passée; et, si je ne dois pas me flatter que mon fils recouvre jamais la raison, du moins je suis déjà sûr que nous n'aurons pas sa mort à pleurer.

« Le souvenir du marquis et du capitaine rarement le tourmants; et, quand il parle d'eux, ca n'est plus avec la même fureur. Il ne menace plus Willis, il ne frappe plus ses gardiens, il repreud la douceur naturelle de son caractère. Sa mémoire aussi commence à revenir, mais seulement pour tout ce qui a quelque rapport direct avec la marquise, et surtout avec la comtesse. L'ingrat ne q'entretient jamais ni de son père, ni de sa sœur; quelquefois pourtant le nom de Sophie vient sur ses lèvres. Nous reconnaîtrait-il? je n'ose le croire; et Willis dit qu'il n'est pas encore temps que nous paraissions devant l'infortuné.

« Tous les soirs, à la voix de sa femme, il va gémir dans le bosquet; mais il ne peut pleurer. Plongé dans une tristesse profonde, il est encore loin de la tendre mélancolie. La nuit dernière, cependant, il a plusieurs fois quitté la tombe pour se promener dans les allées d'alentour; nous n'avons pas remarqué, sans un vif chagrin, qu'il choisissait les plus sombres, qu'il y marchait à grands pas, et que chaque fois qu'il entendait sonner l'horloge de la paroisse, agité d'un prompt frémissement, il courait au bord de la rivière, et semblait regarder avec beaucoup d'inquiétude si rien ne se montrait à la surface de l'eau.

« Willis, continue!lement prêt à caresser les idées de son malade, quand il n'y trouve pas trop de dangers, Willis avait fait mettre à côté du tombeau de la comtesse celui de la marquise. Je ne sais pourquoi leur malheureux amaut n'a pas voulu souffrir deux monumens dans le même bosquet. Toujours il a recouvert de terre, le marbre dernièrement placé, toujours à côté de celui de madame de Lignolle, il a gravé sur le sable: Cigit aussi la marquise de B\*\*\*

"Ie crains, je m'inquiète, je trouve le temps bien long. Willis me rassure; il me dit que tout va pour le mieux, qu'il ne faut rien précipiter. A la bonne heure; mais votre fille et la mienne ont comme moi besoin de tout leur courage. Adieu, mon ami.

« P. S. M. de Rosambert guérira de sa blessure; mais il faut qu'à la mort de madame de Rosam de graves accusations se soient élevées coutre son premier amant. Il vient de perdre ses emplois à la cour, et l'on assure que les officiers de son corps doivent lui faire écrire, qu'ils ne veulent plus sesvir avec lui. »

#### 16 mai 1785, neuf beures du soir.

« O mon am:! félicitez-moi, félicitez-vous e votre fille, votre adorable fille nous a sauvés tous.

« Ce soir, elle crie : Qu'il soit libre! et soudain elle s'échappe, elle se précipite, elle arrive avant son époux au bosquet, dont elle lui défend l'entrée. Que venez-vous chercher? lui dit-elle. Sans la regarder, il répond : Je cherche un tombeau. Et votre fille, du ton le plus tendre, d'un ton dont l'âme la plus insensible se fût émue, votre charmante fille lui réplique : Pourquoi chercher un tombeau, mon bien-aimé? Ta Sophie n'est pas morte! Il s'écrie : C'est la voix secourable! Et levant les yeux sur elle : Sophie!.... Dieux! ma Sophie! il tombe dans ses bras sans connaissance : elle le soutient, nous voulons l'emporter, Willis accourt : Non. L'amour, heureusement téméraire, a commencé la guérison; que l'amour l'accomplisse, et qu'il y soit aidé par la nature! Frappons

de tous les coups, à la fois, ce jeune homme déjà puissamment ému. Vous, son père, restez là; vous, sa sœur, approchez; qu'à son réveil il trouve autour de lui les objets les plus chers à son eœur!

- « Faublas ouvre les yeux. Ma Sophis! s'écriez-il.... mon père!.... mon Adélaide! Eh! d'où venez-vous donc?... Où sommes-nous?... J'ai fait un
  rêve affreux qui m'a paru durer plusieurs siècles...
  Un rêve? Ah! mon Éléonore. Ah! madame de
  B\*\*\*.
- a Son épouse le presse sur son sein, le couvre de baisers, et répète: Mon bien aimé, ta Sophie n'est pas morte. Sophie! dit-il, Sophie me rendra plus que je n'ai perdu. Sophie, ah! que je suis coupable!.... et vous tous aussi, pardonnez-moi smon ingratitude et les chagrins que je vous ai donnés.
- "Il tombe à nos genoux, il veut parler, il ne le peut. Ses larmes enfin s'ouvrent un passage, ses sanglots étouffent sa voix. Willis fait un cri de joie: C'en est fait! le voilà sauvé. Il est à nous, je vous réponds qu'il est à nous!
- « Cependant il vient de se relever, il se sent très-faible. Appuyé sur le bras de sa femme et de sa sœur, il regagne lentement la maison. Il passe sur le pont sans regarder la rivière; bientôt cependant il tourne la tête, il jette un coup d'œil sur le bosquet dont nous l'éloignons: Tenez, nous dit-il, prenez pitié d'un reste de faiblesse : me détruisez pas ce tombeau.

« Nous venous de le mettre au lit, il s'y est tout de suite endormi d'un profond sommeil. Votre adorable fille nous e sauvés tous. »

18 mai 1785, onze heures du soir.

« Is a dormi trente-huit heures sans interruption; et depuis qu'il veille, il ne dit, il ne fait tien qui ne soit plein de raison et de sepsibilité. Il est vrai que de temps en temps nous le voyons se livrer à de cruels souvenirs; mais un mot de son père, une caresse de sa sœur, un regard de sa semme chassent ses regrets. Au reste, Willis veut bien qu'on s'efforce de distraire le convalescent; mais il défend qu'on l'importune : il ordonne même qu'on l'abandonne quelquefois à ses rêveries mélancoliques, et surrout qu'on ne le trouble jamais dans ses promenades nocturnes. L'entrée du bosquet n'est permise qu'à Sophie.

« Ce soir, au moment critique, il est descendu dans le jasdin ; et , sans regarder la civière , il s'est promené leatement partout où le hasard a paru le conduire. Il a fini pourtent par se rendre au bosquet. Sophie l'y attendait. Viens, mon bien-aimé, nous allons pleurer ensemble. Il est vrai que ce monument plait à ma douleur, a-t-il dit; mais il y faut une inscription .- Faisons-la, mon ami; j'ai mon crayon : dicte; je vais l'écrire, nous la

ferons graver ensuite :

Cit-gît la comtesse de Lignolle. Ci-git aussi la marquise de B\*\*\*.

Toutes deux en même temps adorèrent le même jeune

homme. Toutes deux, le même jour, et presqu'à la même heure, périrent d'une mort également tragique. Victimes d'une destinée pareille, elles seront enfarmées dans la même tombe, et ne laisseront pas les mêmes vegrets.

La marquise mourut à vingt-six ans, dans le plus grand éclat de sa beauté. Mon Éléonore, toute charmante, venait à peine de commencer, quand elle a fini. Elle avait seize ans cinq mois et neuf jours. Mon enfant est mort avec elle. Pourquoi cela? Qu'avait fait aux dieux cette innocente créature?

· Plaignez la marquise de B\*\*\*.

Donnez des pleurs à madame de Lignolle. Donnez surtout des pleurs à leur amant qui leur s survécu.

« Mon bien-aimé, ta Sophie n'est pas morte.

—Insensé que je suis! s'est-il écrié : raye, raye cette dernière ligne.

« Les chers enfans sont rentrés ensemble. Mainnant, Faublas est aussi profondément endormi que s'il eût veillé la nuit dernière. Adieu, mon ami, revenez donc, revenez partager notre joie.

« P. S. La baronne de Fonrose est, dit-on, tout-à-fait méconnaissable. On assure que, ne pouvant se consoler de la difformité de sa figure, elle va pour jamais s'ensevelir dans un vieux château du Vivarais. Cette femme-là m'a fait bien du mal. »

18 juin 1785, dix heures du matin.

« Iz a repris ses forces, son embonpoint, sa fraîcheur; mais il est toujours pensif et mélancolique; mais il va tous les soirs pleurer au monument du hosquet.

« Je ne dois plus, à présent qu'il paraît certain que le fâcheux accident n'aura pas de suites dangereuses, je ne dois plus vous cacher que mon fils a donné, l'un des jours de la semaine dernière, une terrible alarme. Il avait fait très-chaud toute la journée; au coucher du soleil il y eut un orage. Faublas, dès qu'il entendit le bruit des vents, parut très-agité; il ne put voir la nuée sans frémir. Au premier coup de tonnerre, il s'alla précipiter dans l'eau; mais aussitôt il regagna le rivage, en nous appelant tous. Il pleura beaucoup. La nuit qui succéda fut tranquille; et le lendemain, en voyant mon fils, vous n'eussiez jamais cru qu'il avait eu la veille une attaque aussi violente.

« Willis ne m'a point flatté, Willis m'a déclaré que de sa vie, peut-être, Faubles ne pourrait entendre un coup de tonnerre. Il m'a surtout recommandé de ne jamais permettre à mon fils de rentrer dans Paris, parce qu'il sevait possible qu'à la vue du Pont-Royal, il retombât dans le cruel état dont nous avons eu tant de peine à le tirer.

« Ne pas lui permettre de rentrer dans Paris! Où done irons-nous demeurer? Dans ma province, ou bien dans Varsovie. La proposition que vous me faites par votre dernière lettre, mon ami, mérite pourtant de séticuses réflexions. Quitter la patrie de mes pères, pour aller dans la vôtre me fixer avec mes enfaus. Je vous demande le temps d'y songer. En attendant que je me détermine, recevez, mon cher Lovzinski, toutes mes félicitations, puisque enfin votre nom, vos biens, vos emplois vous sont à la fois rendus. Boleslas et vos sœurs nagent dans la joie; ils ne parlent que d'aller vous rejoindre. Je sens bien que, si je veux rester en France avec mon Adelaide, il me faut renoncer à mon fils; car jamais vous ne pourriez vous décider à vivre sépare de la fille de Lodoiska. Je sens bien qu'avec de l'esprit, de la fortune et de la beauté, mon Adélaide trouvera partout à s'établir avantageusement. Mais laisser en France un ancien nom! m'éloigner du tombeau de mes pères! je vous demande le temps d'y tonger,

« Avant-hier, j'ai, sans le vouloir, donné bien du chagrin à mon mulheureux fils. Vous vous souviendrez peut-être de ce riche écrin que Jamin nous a remis, dans l'appartement de Faublas, le jour de la terrible catastrophe. Le domestique, aussi discret que fidéle, n'a jamais voulu me dire d'où venaient ces diamans. Avant-hier, je les ai montrés à mon fils; aussitôt je l'ai va fondre cu larmes. Cet écrin, c'était celui de sou Eléonore. Oh! que je me suis repenti de ne l'avoir pas deviné! Il a baisé, l'ane après l'autre, chaque pièce du petit coffre; puis, avec besucoup d'exaltation Jasmin! s'est-li écrié, reporte cela tout à l'houre à M. le comte de Lignolle. Dis-lai que j'ai gardé pour snoi la pièce la moins riche, mais la ples

précieuse; dis-lui bien, de ma part, que le capitaine est un làche, s'il ne vient me redemander l'anneau de mariage de sa prétendue belle-sœur. Peut-être était-ce le moment de montrer à mon fils le cartel insolent et barbare du visomte; mais j'ai craint de causer à la fois trop d'agitation à ce jeune homme, dont je connais la redoutable impétuosité.

« Je viens d'apprendre que la marquise d'Arminoour était tombée dangereusement malade en Franche-Comté. Je tremble que son chagrin ne la tue. Pauvre femme! elle adorait sa nièce: et la petite, en vérité, le méritait. Je me garderai bien d'annoncer à Faublas les dangers de la tante; il sa reproche assez les infortunes de la nièce.

« Willis a reconnu que ce jeune homme ardens et malheureux avait besoin d'une occupation, es qu'il fallait à sa mélancolie un objet capable de la fixer d'abord, et de la distraire ensuite. Il lui se conseillé d'écrire l'histoire de sa vie. Votre fille y consent, j'y consens aussi, pourvu que le manuscrit ne soit jamais rendu public (1).

« Hier, Willis est reparti pour Londres; il ne voulait rien accepter; je l'ai forcé de me consien son porte-feuille, où j'ai mis en billets de calsse cinq années de mon revenu. Voilà de ces occasions où l'on regrette de n'être pas dix fois plus riche.
Allez, Willis! emportez les bénédictions de toute

<sup>(1)</sup> Faut-il répéter ici le raison cent fois rebattue? tent le monde ne voit-il pas que M. Louvet de Couvray n'est qu'un secrétaire infidèle. (Note de l'éditeur.)

166

une famille, et méritez quelques jours les bénédictions d'un peuple entier (1).

« Votre fille aussi vient de recevoir sa récompense : son amant et son époux lui ont été rendus cette nuit. Nos heureux enfans sont encore au lit. Adieu, mon ami. »

#### 26 juin 1785, quatre heures du soir.

« J'ACCEPTE vos propositions, mon ami; j'y suis presque forcé. Aujourd'hui, de très-bonne heure, on est venu remettre à mon fils une lettrede-cachet qui lui ordonne de commencer, sous vingt-quatre heures, ses voyages dans l'étranger. J'arrive de Versailles; j'ai vu mes amis, j'ai vu les ministres : il paraît que l'exil de Faublas doit être long-temps indéfini, Quel dommage! Si l'amour paternel ne l'aveugle pas, ce jeune homme était fait pour aller à tout dans son pays.

« J'ai demandé quinze jours pour les préparatiss nécessaires à notre départ; ils ne m'ont été donnés qu'à cette expresse condition, que, pendant ce temps-là, le chevalier ne sortifait pas de

la maison de Dugny.

« Encore quinze jours, mon ami, ensuite nons partons ensemble, et nous sommes à vous le plus tot possible, et nous sommes à vous pour toujours. Je ne vous dis rien de l'impatience de votre fille; Dorlinska vous écrit tous les courriers. »

<sup>(1)</sup> C'est apparemment le même docteur Willis qui vient de sauver Georges III.

## LE CHEVALIER DE FAUBLAS

AU VICOMTE DE LIGNOLLE.

6 juillet 1785.

« M. le baron vient de me communiquer seuloment tout à l'heure votre billet, que depuis longtemps je désiraia, capitaine. Madame de Lignolle, que votre rage a perdue, n'est pas encore vengée : le temps me paraît long.

« Au reste, si votre cartel ne contenait que de grossières injures et d'impertinentes bravades, je ne m'en étonnerais pas. Mais je ne puis trop admirer le raffinement de votre barbarie : vous exigez que le même jour et dans le même instant le père et le fils se batteut contre les deux frères! vous l'exigez? soyez content. Le baron et le chevalier de Faublas se rendront le 14 de ce mois à Kell, où, jusqu'au 16, ils attendront le comte et le vicomte de Lignolle. Au revoir. »

#### AU MARQUIS DE B\*\*\*.

6 juillet 1785.

## « Monsieur le manquis,

a M. le baron vient de me remettre votre billet auquel je suis désolé d'être obligé de répondre. Si vous le voulez absolument, je serai le 17 de ce mois à Kell, où je m'arrêterai jusqu'au 20. Mais je fais les vœux les plus ardens pour que, satisfait de allait redoubler, lorsque, le menaçant d'une épée déjà rougie du sang de son frère, je le force à s'occuper uniquement de sa défense..... Le barbare! je l'ai puni! Il s'est roulé dans la poussière, tandis que le baron, les yeux levés au ciel, se soutenait encore sur sa main droite et sur ses genoux. Le barbare! il est mort; mais avant son dernier soupir, il a vu le fils sans blessure, prodiguer au père les plus prompts secours.

« Cependant M. de Belcour est en danger; suis-je assez à plaindre? Amour, fital amour, que de maux!... Le courrier part.... Ah! plaignezmoi, plaignez vos enfans, ils vous aiment tous,

ils sont tous dans la douleur.

« Je suis ayec respect, etc. 1

FAUBLAS. »

Le 17 juillet 1785, dix heures du matin.

« Mon très-cher beau-père,

« Sophie vous écrit régulièrement tous les matins; vous savez que la blessure du baron n'est pas dangereuse comme on l'avait cru d'abord : vous savez que dans quinze ou vingt jours nous pourrons nous remettre en route, trop heureux d'en être quittes pour le cruel déplaisir de vous rejoindre quelques semaines plus tard. Apprenes cependant le favorable événement d'aujourd'hui.

« Sophie, Adélaide et moi, nous avions passé la nuit auprès du baron; ma sœur et ma femme, également fatiguées, venaient de s'aller coucher. J'attendais, pour suivre Sophie, que l'une de mes tantes fût venue prendre ma place au chevet du malade chéri que nous craindrions trop d'abandonner un instant à des soins étangers : il était tout au plus sept heures du matin.

« Tout à coup, mon domestique vient m'étonner en m'annonçant que quelqu'un demande à me parler en particulier. Le baron, justement inquiet, m'adresse la parole: ordonnez-lui de me dire la vérité. C'est le marquis? — Jasmin, je vous défends de mentir: Est-ce le marquis? — Monsieur, ce n'est pas lui qui vous demande; mais c'est lui qui vous fait avertir qu'il vous attend derrière la rempart. — Faublas, s'écrie M. de Belcour, vous avez de grands torts avec M. de B\*\*\*, mais je n'ai qu'un mot à vous dire: si vous n'êtes pas de retous dans un quart d'heure, j'expire avant la fin du jour. — Dans un quart d'heure, vous me reverrez, mon père. Je l'embrasse et je pars,

« Bientôt j'ai joint mon ennemi: M. le marquis, j'osais espérer que vous ne viendriez pas? Il me regarde d'un air sombre, et sans daigner répondre, il se met en garde. Je pousse un cri: Cette épée, c'est celle....—Oui, dit-il! et tremble! Aussitôt je tire la mienne et je me précipite sur lui, ne cherchant qu'à le désarmer. Au bout de quelques minutes, j'ai le bonheur de voir l'épée fatale sauter à dix pas. Je m'élance, je la saisis, je reviens au marquis, et mettant un genon en terre: Permettezmoi de garder cette épée, emportez la mienne, emportez l'assurance que je vous renouvelle.... Il

172 VIE DU CREVALIER

m'interrompt : Ah! faut-il encore que je lui doive

« A ces mots, il remonte à cheval, et disparais.

« Je suis avec respect, etc. »

## LE VICOMTE DE VALBRUN AU CHEVALIER DE PAUBLAS.

De Paris, le 15 octobre 1785.

« Darets trop long-temps, vous nous avec quittés, mon ober chevalier; mais faut-il qu'au regret de votre perte se joigne encore le déplaisir de votre indifférence? A vez-vous donc, en sortant de France, oublié tous vos amis? Pourquoi gardes-vous aussi le plus profond silence avec un homme qui ne vous a jamais donné le moindre sujet de plainte? Réparez vos torts envets moi ¿ et, si vous ne voulez pas que je vous accuse d'ingratitude, donnez-moi de vos nouvelles et de selles de votre famille, par le premier coutrier et dans le plus plus grand détail.

"La voix publique m'a dit que vous achevies maintenant la rédaction des mémoires de votre adolescence. J'ai cru que vous apprendries avec plaisir qu'elle était présentement l'existence de quelques personnes, dont vous devez souvest faire mention dans l'histoire de vos amours.

« La marquise d'Armincour, dévorée d'un inconsolable chagrin, vit plus que jamais retirée dans sa terre de Franche-Comfé. La baronne de

Fonrose, devenu laide & faire peur, ne sort plude son vieux château du Vivarais. Le comte de Rosambert s'est vu contraint aussi de quitter le monde; la comtesse est accouchée à la fin du huitième mois de son mariage; M. de Rosambert, que, malgré ses malheurs, sa gaîeté n'abandoune pas, soutient plaisamment à qui veut l'entenire, que le petit garçon de sa femme ressemble beausoup à mademoiselle de Brumont; il donnerait tout au monde, ajoute-t-il, pour que M. de B\*\*\*. qui se connaît si bien en physionomie, pût examiner le visage de cet enfant-là; et pour que M. de Lignolle, à qui nulle affection de l'âme n'échappe, tatat le pouls de madame de Rosambert, quand on ose devant elle parler du chevalier de Faublas. Ce Lafleur, qui servait l'infortunée dont je ne vous écrirai pas le nom, était devenu le valet de chambre du mari veuf : mais il s'est avisé de voler son maître, qui, n'aimant pas les voleurs, a mis celui-ci dans les mains de la justice : le malheureux a áté pendu à la porte de l'hôtel Lignolle. Justine est, depuis quatre mois, sortie d'une maison publique, dont le régime un peu sévère ne l'a pas embellie; la pauvre enfant, de pouvant mieux faire, est devenue la cuisinière et le factotum d'une madame le Blanc, femme du médecin du faubourg Saint-Marceau. On assure, dans le quartier, que la maîtresse et la servante vont souvent de moitié magnétiser en ville. Le comte de Lignolle, que M. votre père n'avait pas dangereusoment blessé, vit plein de génie plus que de santé. Néanmoins des railleurs ont fait courir le

bruit qu'au dernier printemps, s'étant avisé de boire le reste de la phiole du docteur Bosambert, M. le comte s'était senti, pendant vingt-quatre-heures, quelque velléité de se remarier; mais qu'en si peu de temps il n'avait jamais pu trouver une femme assez malheureuse qui voulût de lui. Au reste, vous devez savoir que ses charades continuent de faire les délices de l'Europe. Le marquis de B\*\*\* se porte bien; il est toujours, comme il le dit lui-même, un fort bon diable: pourtant, il entre en fureur quand il croit rencontrer une physionomie qui ressemble à la vôtre; au demeurant, toujours content de la sienae, et même regrettant quelquefois celle de sa femme.

« Adieu, mon cher chevalier, j'attends votre

réponse avec impatience, etc. »

## LE CHEVALIER DE FAUBLAS

AU VICOMTE DE VALBRUN.

De Varsovie, le 28 octobre 1786.

« JE suis, mon cher vicomte, infiniment sensible à votre souvenir; vous m'avez envoyé des renseignemens que je désirais; et, puisque vous témoignez l'obligeant désir de savoir précisément ce que nous sommes devenus, je m'empresse de vous l'apprendre. Il y a quinze mois que notre famille habite Varsovie, le palais du comte Lowainski; quinze mois se sont écoulés comme un jour. Mon beau-père est auprès du monarque,

dans la plus grande faveur. Mon père, le meilleur des pères, au comble de la joie, vit plus heureux du bonheur de ses enfans que de son propre bonheur. Notre Adélaide vient de choisir, pour son époux, le palantin de\*\*\*, jeune seigneur dont je vous ferai le plus brillant éloge en peu de mots : il me paraît digne d'elle. Moi, je suis père; il n'y a pas tout-à-fait quatre mois que Sophie m'a donné le plus joli garçon du monde. Ma Sophie, le premièr ornement de la cour de Varsovie, devient chaque jour plus adorable. Je jouis, au sein de l'hymen, d'une félicité que je n'ai jamais connue dans mes égaremens.

« Cependant plaignez - moi : j'ai perdu ma patrie, et je ne puis me charger d'aucun emploi dans les armées de la république. Il me faut, pour toute ma vie, peut-être, renoncer à l'état auquel je semblais appelé. Tous les efforts de l'art, tous les efforts de ma raison ne jeuvent rien contre un fantôme persécuteur et cheri, dont la fréquente apparition me tourmente et me charme. O! madame de B\*\*\*, n'êtes-vous pour votre amant descendue dans la tombe qu'afin de pouvoir, sans obstacles et sans relâche, vous attacher à ses pas?

« Encore, si son ombre me poursuivait seule! mais les dieux vengeurs ont condamné Faublas à des souvenirs plus chers et plus funestes.

« Si dans une nuit d'été le vent du midi s'èlève, si l'éclair feud la nue, si le tonnerre la déchire, alors j'entenda résonner un timb : fatal; j'entends un soldat, froidement barbare, me dire: Elle est

## 176 VIE DU CHEVALIER DE FAUBLAS

1à. Soudain saisi d'une invincible épouvante, abusé d'une espérance folte, je cours à l'onde qui mugit; je vois se débâttre au millen des flots une femme..... Hélas! une femme qu'il ne m'est pas plus permis d'oublier que d'atteindre, Oh? plaignez-moi.

« Mais non, Sophie me reste. Loin de me plaindre, enviez mon sert, et dites seulement que, pour les hommes ardens et sensibles, abandonnés dans leur première jeunesse aux orages des passions, il n'y a plus jamais de parinit bonheur sur la terre. »

FIN

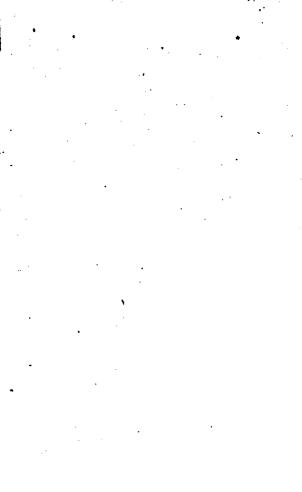

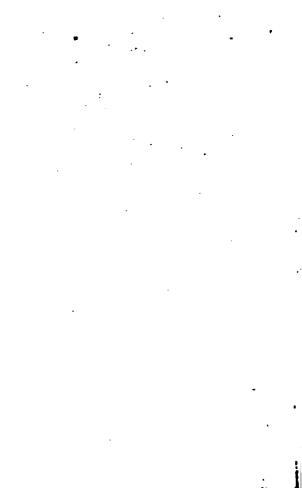



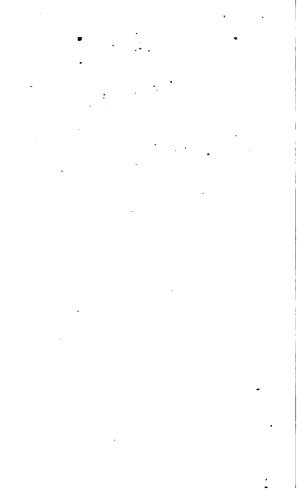



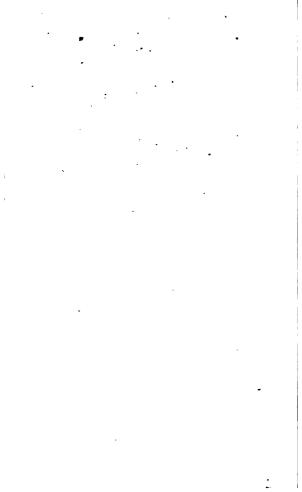



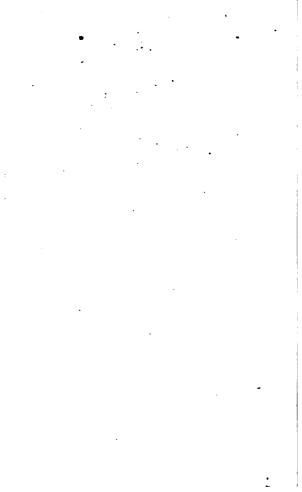



